Oh Cyrun of ran 19 year Venous Augh Don el la Valline.

an 1784 — 197-1.

Dist Sibling. I 3 Page 133.

Che

RELATION

GROENLAND.



A PARIS.

Chez Aycystin Covrbe, dans la petite Sale du Palais, à la Palme.

M. DC. XLVII.

Auec Prinilege du Roy.



## ADVERTISSEMENT

SVR LA CARTE

## DVGROENLAND

B puis dire que Monsieur Chapelain est le veritable Autheur de cette Carte, en ce qu'il l'a iugée absolument necessaire, pour l'intelligence de ma Relation, es que ie n'ay peu faillir en suiuant le conseil d'une Personne qui est dans une si baute, es si uniuerselle approbation. l'ay dressé cette Carte sur quatre Eleuations qui mont esté particulierement connues, du cap Faruel, de l'Islande, du Spitsberg, es de cét endroit de la Mer Christiane, où les glaces arrestèrent le Capitaine Munck, qui est icy marqué, es nommé, Port d'hyuer de Munck.

R

h

f

A

1

l'ay pris les longitudes de tous ces lieux, sur le Meridien de l'Islè de Fer des Canaries, par l'aduis de Monsieur Robernal, Mathématicien de grand nom, es de Monsieur Sanfon, excellent Geographe, que i ay sonsultez pour la con-

finistion of sette Cortes La longitude du post d'bye sur uende Adunak min esté plus presisément connue que les aunucsi tres par une Exclypse de Lune, qui est rapportée dans la Relation mesme de ce Cas glapstaine, qui dit l'auoir veue sint estant à ce port, sur les buit rqué, beures du foir, du gungrame er de Decembre, de l'année mil fix cents dix neuf. Elle dut paes de soistre à Paris, suinant les Tadien bles des mouvemens celestes, ries, fur les trois heures du motin, Roou environ, du 21, du mesme mois. Mais parce que cette Ecclypsedura trois beures, & con-

es plus, es que le Capitaine y Munck ne dit pas sil la vid, ou à son commencement, ou à fon milieu, ou à su fin; Monseur Cassendy, à qui vay eu recours touchant cette difficulté, es dont la suffisance est con nuë de tous ceux qui font profession d'aymer les belles lettres, maconfeille, pour la vraysemblance de la consecture, & pour ne pas tomber dans l'on, ou l'autre extreme, de poser que cette Ecclypfe fut apperçeue au port de Munck, entre fon commencement to fa fin; c'est à dire, vers le milieu du temps qu'elle durn, es al ben-

P

a

taine vid, ou à Monay eu fficulft cont pros let-Tray-6,6 l'on, poler pperentre a fin; en an l'ben-

ré, ou environ, qu'elle dût paroistre à Paris. D'où il resulteroit que lors qu'il est trou heures du matin à Paris, il n'est que buit beures du soir, du iour precedent, au port de Munck; es qu'il y a sept heures de differenco, d'unlieu à l'autre. Or, en prenant quinze degrez pour chaqui houre, selon les règles de la science: il s'ensuiuroit ausi que le Meridien du port de Munck, serost estorgne du Meridien de Paris, de cent cinq degrez; es que mettant Paris au vingt-troisième degré, & i de longitude, le port de Munck deuroit estre mu au deux cents septante-buitieme degré ses à cest à dire, su desa du Meridien des Ganaries. Et il seroit euident par la mesime raison, qu'à compter douze heues communes de France, pour chaque degré de ce Parallele, dont les degrez sont des grands Gereles; ce port seroit essoit es des grands Gereles; ce port seroit essoit es de Rarie d'enui-

Su

do

R

les

de

SE

24

N

Co

GUY

pol

94

con

esc

Ha

M

na

te

I ay dinisé la partie Mexidionale du Groenland, prisé au cap Faruel, en deux Hes, de la façon qu'elles sont icy representées. Ce que i ay fait, non pas tieme y sur les Relations Danoises, dont se me suis seruy pour mis Mers. Relation, car elles n'en par-Servit lent point; mais sur vne Carte dison, de la Bibliotheque de MON; s com-SEIGNEVR LE CARDINAL MAZARIN que Monfieur baque Naude (l'Ame, de ce grand. ant les Corps d'excellens Liures, es de ... a 17201egrez curisufes recherches, qui comort saposent cette illustre Bibliothe cousque) m'a fait la grace de me 1.2.47 communiquer. Ces mots sont Meriescrits au pied de cette Carte: ifemu Hæc delineatio facta est per dela Martinum filium Arnoldi, essennatumin Hollandia; civiran pas to dicta, den Briel, qui bis

nauigationem ad Insulam, dictam , Antiquam Groenlandiam, instituit; tanquam supremus gubernator; ano. 1624. & 1625. Ce Martin fils d'Arnould, appelle le Groen land, vnelslesquoy que tonne scache pasencore, silest life, ou Continent, ou composé d'Isles. H dit que c'est la Carte ca Vieux Groenland. Il pouvoit dire, du vieux, es du nous caus car on n'en connoit point L'autre. Et ce que nous en conn issons deuroit plustost estre a velle, le nouneau, que le vit. v; Laraison est, qu'encore que le vieux Groenland ait esté cer-) en de de

de n'e me

911 5

CON

ren lat

la l

Ch

Ca

ulam, sroen quam ano. tin fils Groen e konne 1/10,000 d'Isles. irre ca pounoit W. CAUS t a 44onn if e at selvit. r;

que le

fté cer-

tainement placé en quelque endroit de la Terre qui est icy descrite, es à l'Ouest de l'Islande; on ne sçauroit neantmoins determiner cét endroit, es qu'il n'est pas connu des Noruegues mesmes d'auiourd'huy, quoy que leurs peres l'ayent trouué, es habité des siecles entiers; comme it sera plus particulierement deduit dans cette Relation.

Ce qui est icy representé de la liaison du cap. Faruel, auec le destroit Christian, es la mer Christiane, es du port d'hyuer de Munck; a este tiré sur une Carte que le Capitaine Munck

fit faire de son voyage, qui est imprimée auec sa Relation. le l'ay suivie d'autant plus volontiers, qu'elle a du rapport auec la Carte mesme du Capitaine Hotzon, qui descouurit le premier ce destroit es cette mer; que Monsieur Chapelain, außi courtois, que curieux, a tirée de son cabinet, pour me la mettre en main 66 la conferer tout à loisir, auec celle que i ay -du Capitaine Munck. le nosa pas asserrar que toute la coste de la mer Christrane, es du Couchant, qui est scy descrite, entre le golfe Danis, es le port d'hyuer de

M par ait

ble,

se n

lane

poin dire

cette

comi

toute est es

Spit.

de ce ront

les 1

qui est ion. le volonrt auec puaine le prete mer; n, außi atirée lametonferer \ quevey er que

quiest golfe uer de

Chri

Munck, foit du Groenland; parce qu'il se peut faire qu'il y ait quelque Riviere considerable, on quelque Destroit, que ie ne connois pas, qui coupe cette Terre, & separe le Groen- )land, de l'Amerique. Ce qui mê kena plus irrefolu foir ce point, est, que ie n'ay pas ouy dire en Danemarc, que toute cette coste fust du Groenland, comme ie l'ay ouy affirmer de toute la coste du Nordest, qui est entre le cap Faruel, & le Spitsberg. Ie laisse lare solution de ce doute, à ceux qui en auront plus de connoissance, par les Relations Angloises, &

Hollandoises n'ayant fait dessein que d'escrire icy ce que i ay appris de cette Terre, par les Liures Danois, es les conuersations que i ay eues en Danemarc.

Pag

2. g lign

rem

Par pran Dela Pegan

the state of the s

Secusion of the contract of

The transfer of the second of the second of

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

There is, at Part of the

received a sufficient of the supplier

THE THE STATE OF T

the state of the same of the same same

B. Chapter and Mark.

inc fait y ce que erre, par

les con-

eucs en

aleye

Fantes survenues à l'Impression.

Page 4. ligne 2. effacez, de. Page 7. ligne 2. golfe Dauis, lisez cap Faruel. Page 8. ligne 14. Vous remarquer, lifez vous faire remarquer. Page II. ligne 15. Roysseaty, licz Roysseav.

Same of the same of the same

Monsieur l'Ambassa deur, de qui il est souvent parlé dans cette Relation, est,
MONSIEUR DE LA THUILLERIE,
qui a fait la Paix celebre des
deux Couronnes du Nord.

Committee and the second

CARTE

mbassa uent paron , est , VILLERIE, lebre des Nord.

CARTE





320

SEPTENTRION. ROENLAND. GROEN GLACIALE. MER Drunthen . DEVCALEDONIEN. EAN

G

qu'i auo tre que

## RELATION D V GROENLAND

A MONSIEVR DE LA MOTHE LE VAYER,



qu'il ne me suffit pas de vous auoir escrit vne longue lettre de l'Innde; il est juste que ie tienne ma promesse,

A

& que ie vous enuoye vne Relation du Groenland. Ne vous estonnez pas du temps que i'ay mis à passer de l'vn à l'autre. Si vous considerez les difficultez, & les perils, quise rencontrent dans cette Nauigation; vous trouucrez quei'ay eu raison de ne me pas haster, & de m'informer tout à loisir de la route que le deuois prendre, pour trouuer cette Terre Septentrionale, qui merite mieux le nom d'Inconnuë, que la Terre Australe. Ce nest pas que les Notuegues ne layent habireé, & que durant l'espace!

, de COI poi tor poi Ter auc pcu racc prei con

iam

csté

'què

vnc · I. Ne emps e l'vn derez ocrils, s ccttroudene inforroute pour epteneux le aTcras que ht hafpace!

decinq ou fix cents ans, ils n'y ayent entretenu leurs commerces, & leurs colonies. Mais ne confondons point les choses, & ne mettons pas à la teste de ce Discours, ce quilen doit composer le corps. le vous diray ce que i'ay appris de cette Terre, comme inaccessible, auec tout l'ordre que i'ay peutirer de cequi m'en a ofté raconté, & que i'ay peu comprendre des escrits les plus confus, ie ne dis pas que i aye iamais leus, mais qui m'ayet esté expliquez, d'vne langue que ien entends pas; comme A ij

font les liures Danois, que de M. Rets Gétilhomme Danois, a eu la bonté de lire en ma presence, & de m'en donner en mesme téps l'explicatió. Vous le vertez bien tost à Paris, car le Roy de Danemarcla nommé, à cause de son metite & de sa vertu, pour estre son Resident en France; & il vous certifiera ce que ie vous vay escrire.

LE GROENLAND est cette Terre septentrionale qui serpente du Midy au Leuat, declinant vers le Nord, depuis le cap Faruel de l'O-1 lo G

bl: qu

ch

Ell

ľ0 ľ0

zoi Ho

qui que

duç

du Groenland.

cean Deucaledonien; tout le long des costes de la met Glaciale, qui tirent vers le Spitsberg, & la Noua Zembla. Quelques vns ont dit, qu'elle se va ioindre auec les terres de la Tartarie; maisla chose est incertaine, comme vous entendrez cy-apres. Elle a donc à l'Orient, la mer Glaciale; au Midy, l'Ocean Deucaledonien; à l'Occident, le destroit Hotzon, ou Christian, & la mer Hotzonne, ou Christiane, qui la separent de l'Amerique; salargeur est inconnuë du costé du Septentrion. La

, que incDaire en indonplicain-tost
Dancuse de vertu,
ent en

ID est ionale au Le-Nord,

rtificra

ire:

e l'O-1

Chronique Danoise dit à ce propos, que c'est l'extremité du Monde vers le Nord, & qu'au delà il ne se trouve point de Terre plus septentrionale. Il y en a qui croyent que le Groenland est continent auec l'Amerique, depuis que les Anglois, qui ont voulu passer le destroit Dauis, pour chercher par là vne route dans le Leuant, ont trouué que ce que Dauis auoit pris pour vn destroit, estoit vn golfe. Mais i'ay vne Relation Danoise, d'vn Capitaine Danois nommé Iean Munck, qui a tenté ce

& pa de ce Gr pļu ent

plu

lit à ce tremiord, & trouuç septenroyent contiie, dequiont oir Dar là vnc t, ont Dauis estroit, is i'ay e, d'vn ommé enté ce

passage du Leuant par le Nordouest du golfe Dauis, & selon ce qu'il en a dit, l'apparence est grande que cette Terre est tout à fait separée de l'Amerique. Ce que ie vous feray voir en son lieu, lors que ie vous parleray de ce voyage. L'eleuation du Groenland, prise au cap Faruel, qui est sa partie la plus meridionale, suiuant la mesure qu'en a prise le Capitaine Munck, matelot fort entendu, est de soixante degrez trente minutes. Ses autres parties sont beaucoup plus esleuées, selon qu'elles A iiij

s'approchent plusdu Pole;& ie n'en ay point de determinée que celle de Spitsberg, que les Danois content entre les Terres de Groenland, & disent estre de septantehuit degrez, ou enuiron. Ie nevous parlepas de la longitude de cette Terre, parce que mes Relations n'en parlent point, & que ie n'enay rien appris de plus particulier que ce que nos cartes en disent. Il me suffit de vous

remarquer, que le cap Far-

uel est au delà des Canaries,

& de nostre premier Meri-

dien.

dυ C m nd lar po phy for l'ar

qu

m

ole; & y ermisberg, nt ennland, tanteon. Ic long iparce en parn'en ay rticucartes evous p Farnarics, Meri-

le me suis principalement seruy pour l'Histoire du Groenland, de deux Chroniques, l'vne Islandoise, & l'autre Danoise, la premiere ancienne, & l'autre nouuelle, la premiere en prose, & l'autre en vers ; & toutes deux escrites en langage Danois. L'original de l'Islandoise est Islandois, composé par Snorro Storlefonius, Islandois, qui a esté Nomophylax, comme l'appelle Angrimus Ionas, ou Iuge souuerain de l'Islande, en l'année 1215. C'est le mesme qui a compile l'Edda, ou les

Relation 10 fables de la poësie Islandoise, dont ie vous ay autresfois parlé. La Chronique Danoisea esté composée en vers Danois, par vn Prestre Danois, nommé Claude Christophersen, qui est mort depuis quinze ans, ou enuiron. Cette Chronique Danoise raporte, que des Armeniensagitez par vnegrande tempeste, furentempor tez dans l'Ocean du Nord, & aborderent par hazard en Groenland, où ils der eurerent quelque temps, & de là passeret en Noruegue, oùils habiterent les rochers de la

m n &

gi

Ce

G

CO

ue

&

LE. Vn

fuy ual mer Hyperborée. Mais cela n'estappuyé que sur la fable, & l'ancienne coustume de faire venir des Peuples essoignez pour sonder des origines. L'Histoire est plus receuë, & plus certaine, que les Noruegues ont passé en Groenland, qu'ils l'ont descouuert; & habité, de cette sorte.

Vn Gentilhomme de Noruegue, nommé Torvalde, & son fils Erric, surnommé LE ROVSSEATV, ay as commis vn meurtre en Noruegue, s'éfuyrent en Islande, où Torualde mourut. Son fils Erric,

andoinutresonique ofée en Prestre Claude

t mort 1 enuiue Dales Ar-

egranmpor -

Nord, ard en

& de là, où'ils

s de la

homme impatient & cholere, tua bien-tost apres vn autre homme en Islande. Et comme il nescauoitoù aller, pour eschaper la rigueur des Iuges qui le poursuiuoient, il se resolut de chercher vne Terre, qu'vn nommé Gundebiurne, luy dit auoir veuë à l'Ouest de l'Islande. Erric trouua cette Terre, & y aborda par vne emboucheure que font deux Promontoires, dont l'vn est au bout d'vne Isle, qui est vis à vis du continent de Groenland, & l'autre dans le continent mesme. Le promontoire de

ce Et tre Sa for ten Hu gie gne gra

ľ

Roi mei c'ess Elle

Blog

latr

cholevn aulc. Et ù aller, cur des uoient, ner vne é Gunir veue Erric yabor. cheure nontoiout d'vvis du and, & ntinent oirede

l'Isle s'appelle, Huidserken; celuy du continent, Huarf; Et entre les deux il y a vne tres bonne rade, nommée Sandstafm, où les vaisseaux sont à couvert du mauuais temps, & en grande seureté. Huidserken, est vne prodigicusement haute montagne, fans comparaison plus grande que Huarf. Erricle Rousseau l'appella du commencement, Mukla lokel, c'est à dire, le grand glaçon. Elle a esté depuis appellée Bloserken, comme qui diroit, chemise bleuë, & pour la troisiéme sois Huidserken,

qui signific chemiseblanche. La raison de ces deux derniers changemens de noms, est vray-semblablement celle-cy; que les neges qui se fondent & seglacent en méme temps, composent du dissi commencement vne glace sieu qui est de la couleur de la siera mousse, ou de l'herbe, ou des me l petits arbres qui croissent mare sur les rochers. Mais com sur la me par vne longue cheute de nur neges, qui s'entassent les vnes quon sur les autres, la glace deuient le gl extraordinairement espaisse, vers e elle reprendsa couleur, & la entie blancheur qui luy est natu- cs vn

rel l'ex cn S des pari la m

nche. dernoms, at colqui se en mé-

relle. Ce que ie vous dispar l'experience de ce qui se fait en Suede, où nous auons veu des rochers qui nous ont paru bleüastres, & blacs, par la mesme raison. Ie ne vous ent du dissimuleray pas, & Mone glace sieur l'Ambassadeur le certide la fiera, qu'en reuenant ce mesou des me hyuer de Suede en Daneroissent marc, & passant en carrosse is com sur la mer, qui est entre Elseneute de nur & Coppenhague, nous les vnes auons veu de grandes pieces deuient de glace amoncelées en di-espaisse, de les piles it, & la entieres nous paroissoient, st natules vnes extremement blan16

ches, lesautres comme teintes du plus bel azur qui se puisse voir, dequoy nous ne pouuions rendreaucunerai son; car elles estoient faites de mesme eau, & nous les voyons toutes d'vn aspect qui ne nous sembloit pas assez different, pour causer cette difference de couleurs. Ce vers de Virgile me reuint à la memoire, où il parle des deux Zones froides, en ces termes.

Carulea glacie concreta, atque imbribus atris.

Mais ie croy que Carulea glacies se doit prendre en ce lieu, lic tel téc ne me

Et

en

Car

Re Erri que tine

com

du Groenland.

17

lieu, pour de la glace noire, telle que Virgile se l'est figurée dans des pays noirs, & tel nebreux; selon le sens de ce mesme Poëte en vn autre endroit,

Olli caruleus supra caput adstitit imber.

Et de cét autre,

---- stant manibus ara, Caruleis masta vittis, atraque

Cupresso.

Reuenons à nostre propos! Erric le Rousseau, deuant que de s'engager dans le continent, iugea à propos de reconnoistre l'Isle, & y descendit. Il la nomma, Erricsun,

B

ous les
aspect
oit pas
causer
ouleurs
me re-

c tcin-

qui se

ous ne

merai-

t faites

retæ, attris.

uil par-

ides, en

Carulea re en co

lieu.

c'est à dire, l'Islede Erric, & y demeuratout l'Hyuer. Le Printemps venu, il passa de l'Isle au cotinent, qu'il nomma GROENLAND, c'està dire, Pays werd, à cause de la verdeur de ses pasturages, & de ses arbres. Il descendit à vn Port, qu'il nomma Erricsforden, c'est à direleport de Erric; & non guere loin de ce port fit vn logement, qu'il nomma Ostrebug, c'est à dire, bastiment del'Est. L'Automnesuiuant, il alla du costédel'Ouest, où il fit vn zutre logement, qu'il nomma Vestrebug, c'est à dire, basti-

qu lay ruc qui rete pre uan net, iuso roc c'est desc non à di

àcau

Cor

Raun

ic,&/ ment de l'Ouest. Mais, soit cr. Lc que la demeure du continent ssa de luy parût plus froide, & plus nomrudeque celle desson Isle, ou c'està qu'il y trouuast moins de seuse de la reté, il retourna l'Hyuer d'ages,& pres à Erricsun L'Esté suiendit à uant Erric passa au conti I Erricnet, & alladu costé du Nord, portde iusques au pied d'vn grand oin de rocher, qu'il nomma Snefiel, it,qu'il c'est à dire, rocher de nege, & st à didescouurit vn Port, qu'il L'Aunomma Rauensfiorden, c'est du coà dive, leport des Corbeaux, vn auà cause du grand nombre de omma Corbeaux qu'il y trouua basti-Rauensfiorden respond du

costé du Nord à Erricsfiorden, qui est du costé du Sud, & on va del'vn à l'autre par vn bras de mer qui les ioint. Erric retourna dedans son Isle sur la fin de l'Automne, & y passa le troisiéme Hyuer. Le Printemps reuenu, il se. resolut d'aller en personne en Munde, & pour obliger les Islandois naucc lesquels il auoit fait sa paix, de le suiure en Groenland, publia les merueilles de la nouuelle Terre qu'il auoit descouverte. Il raporta qu'elle abondoit en gros & en menu bestail, en pasturages excellens,

per bio pay no

lar

lan par où Isla Ol borrea

No

sel

stru

csfior-

u Sud,

re par

ioint

ns son

omne,

Iyuer.

i, il se

rsonne

iger les

ucls il

suiure

lia les

uuelle

ouuer-

abon-

na be-

ellens,

en toute sorte de chasse & de pesche. Et les persuada si bien, qu'il retourna en son pays de coqueste, aucc grand nombre de Vaisseaux, & d'Islandois, qui le suivirent.

Le fils d'Erric nommé Leisse, ayant passé de Groen-landen Islande auec son pere, passad'Islande en Noruegue; où, selon ma Chronique Islandoise, il trouua le Roy Olaus Truggerus, & lui dit la bonté de la Terre que son pere auoit trouuée. Ce Roy de Noruegue, qui depuis peu s'estoit fait Chrestien, sit instruire Leisse au Christia-

B ii

nisme, & l'ayant fait baptiser, l'obligea de demeurer l'Hyuer suiuant à sa Cour. Il lerenuoyal'Esté d'apres, vers son pere en Groenland, & luy dona vn Prestre peur instruire Erric, & le peuple qui estoit auec luy, dans la Religion Chrestienne. Leiffe estant deretour chez son pere en Groenland, fut appelle par les habitans du licu, Leiffdenhepne, c'est à dire Leiffel'heureux, parce qu'il auoit eschapé de grands perils dans son voyage. Il receut vn mauuais accueil de son pere en arriuant, de ce

qui ger ure tro Varen des esm des Ter auo ceu me

clto

auo

des

Ter

baptincurcr our. Il s,vers d, & ut inolequi la Re-Leiffe on peappellicu, à dire e qu'il ds pe-Il reeil de de ce

qu'ilauoitamené des estrangers auec luy. Ces estrangers estoient quelques pauures matclots, qu'il auoit trouuez sur la quille de leur Vaisscau, ietté par l'orage,& renuersé en pleine mer, sur des rochers de glace. Leiffe esmeu de compassion pour desmiserables, que la mesme Tempeste qui l'auoit battu, auoit fait perir, les auoit receus dedans son nauire, & menez en Groenland. Erric estoit faché de ce que Leisse auoit, disoit-il, enseigné à des estrangers la route d'vne Terrequilne vouloit pas fai-1111

reconnoistre à tout le monde. Mais ce fils genereux adoucit l'esprit farouche de son pere, & luy fit entendre les deuoirs de l'humanité qui fait les hommes. Il luy parla en suite de la Charité qui fait les Chrestiens, & le pria d'écouter le Prestre que le Roy de Noruegue luy auoit donné. En quoy il reussit de telle sorte, qu'il luy persuada de se faire baptiser, luy, & le peuple qui estoit sous luy.

C'est tout ce qui se lit, & que i'ay peu apprendre d'Erric le Rousseau, de son fils Leisse, & de ces premiers

de d'( No àl ro no en dai

dc

pu

monnercux che de tendre itéqui y parla ui fait ria d'éle Roy t donde teluada de , & le uy. lit,& cd'Er-

on fils

emiers

Noruegues qui ont habité le Groenland. La Chronique Islandoise met le depart de Torualde, & d'Erricle Rousseau son fils, du port de ledren en Noruegue, autemps de Hakon Iarls, dit le Riche, qui est le commencement de cette Chronique; & au regne d'Olaus Trugguerus Roy de Noruegue, qui se raporte à l'an de grace 982. ou enuiron. Mais la Chronique Danoise va plus auant, & la met en 770. Ie vous ay fait voir dans ma Relation de l'Islande, que cette derniere supputation est plus apparente

que la premiere, par vne Bulledu PapeGregoire IV. d'enuiron l'an de grace, 835. adressée à l'Eucsque Ansgarius, pour la propagation de la Foy, dans toutes les terres du Nord, & notamment del'Islande, & de Groenland. Ie ne m'arresteray pas sur certe dispute, & vous diray seulemet deux choses à ce propos. La premiere, que la mesme Chronique Danoise porte, que les Roys de Danemarc s'estans faits Chrestiens, sous l'Empire de Louys le Debonnaire, le Groenland faisoit grand bruit dés ce tempslà.
ten
Da
d'e
int
vei
che
vie
la n
vne
con
de l
tou

de 1

qui

Gro

ucn

datt

cBuld'enadresgarius, de la rresdu del'Ifd. Iene tte difulemet os. La mesme porte, emarc ns, fous e Dend faicmps-

là. Laseconde, que M. Gunter, Secretaire du Roy de Danemarc, homme docte, d'excellent esprit, & mon intime amy, m'a dit auoir veudas les Archiues de l'Archeuesché de Bréme, vne vicille Chronique escrite à la main, dans laquelle estoit vne copie de la Bulle qui constituoit l'Archeuesque de Bréme Metropolitain de tout le Nord, & par exprés de la Nouergue; & des Isles qui en dependent, Islande,& Groenland. Qu'il ne se souuenoit pas precisement de la datte de la Bulle, mais qu'il

cstoit asseuré qu'elle estoit de deuant l'an 900. de nostre salut.

La Chronique Danoise dit, que les successeurs d'Erric le Rousseau, s'estansmultipliez en Groenland, s'engagerent plus auant dans le pays, & trouuerent entre des mõtagnes, des terres fertiles, des prairies, & des riuieres. Ils diuiserent le Groenland en Oriental, & Occidental, selon la diuision qu'en auoit faite Erric, par les deux bastimens d'Ostrebug, & Vestrebug. Ils bastirent à la partie Orientale vne Ville qu'ils nomme-

rer niq toi uer ven pay chfa bast app cesi cdiff le bo de s de G

leurs

saine

mate

toit de rent Gar nostre nique, l

Calling anoise s d'Etsmul-, s'cndans le tre des ertiles, eres.Ils and en l,selon it faite timens bug. Ils

rienta-

omme-

du Groenland. rent Garde; où, dit la Chronique, les Nouergues portoient toutes les années diuerses marchandises, & les vendoient aux habitans du pays, pour les y attirer. Leurs enfans allerent plus auant, & bastiret vne autre ville, qu'ils appellerent Albe; Et comme le zele s'augmentoit entre ces nouucaux Chrestiens, ils edifierent yn Monastere sur le bord de la mer, à l'hôneur de sainct Thomas. La ville de Garde fut la Residence de leurs Eucsques, & l'Eglisede saince Nicolas, patron des

matelots, bastie dans la mef-

30

me ville, fust le Dome, ou la Cathedrale de Groenland. Vous verrez la suite, & le catalogue de ces Euesques, das cette partie du Specimen Islandicum d'Angrimus Ionas, où il parle du Groenlad, depuis leur establissement iusquesà l'année 1389. Et Pontanus remarque dans son Histoire de Danemarc, qu'en la mesme année 1389. vn nommé Henry, Euesque de Garde, assista aux Estats de Danemarc, qui se tenoiet à Nieubourg en Funen Jur les bords du grad Belt. Comme le Groenland relevoit des leud Dru pou que bien

pour de D

Groot loix

loix, Roy

uegu Içaur Roys

bles chan e, ou aland. , & le ques, ecimen us loenlad, ement 9. Et dans emarc, c 1389. uesque Estats enoiet ed Mur Corneleuoit

des Roys de Noruegue pour le temporel, ses Eucsques releuoient des Eucsques de Drunthen en Noruegue, pour le spirituel; & les Eucsques de Groenland passoient bien souuent en Noruegue, pour consulter les Eucsques de Drunthen, sur les difficultez qui leur suruenoient. Le Groenland a vescu selon les loix d'Islande, sous des Vice-Roys que les Roys de Nor uegue y ont establis. Vous scaurez les nos de ces Vice-Roys, & les gestes de semblables heros Islandois , aux champs Groenlandiques, 18 19 19

dans le Specimen Islandicum, où le bon Angrimus, ardent compatriote, ne les a pas oubliez; & où ie vous renuoye, n'ayant pas iugé à propos de vous escrire ces galenteries, puis qu'elles sont imprimées.

La Chronique Danoise raporte, qu'en l'année 1256. le Groenland se reuolta, & resusta de payer le tribut au Roy Magnus de Noruegue. Le Roy Erric de Danemarc, à la priere du Roy Magnus, qui auoitespousé sa niepce, equippa vne armée nauale pour cette expedition. Les habitans

10 & vai & Ro lut se c luy fau peti fait te·v. cn a non

habi

fign

ardent a pas s rena progalenont im-

habitans de Groenland voyat rougir les estendars Danois, & reluire les armes sur les vaisseaux, eurent si grand peur, qu'ils crierent mercy, & demanderent la paix. Le Roy de Danemarc ne se voulut pas preualoir dela foiblesse du Roy de Noruegue, & luy laissa le Groenland, en faueur de sa niepce, & de ses petitsneueux. Cettepaix fut faite en mil deux censsoixantevn. Et Angrimus Ionas qui en afait mention, raporte les noms des trois principaux habitans de Groenland qui signerent le traitté en Nor-

C

rassent.

La Chronique Islandoise, qui est vne petite rapsodie d'autres Relations, fait vn chapitre intitulé, Description du Groenland. Et cette Description est de l'estat ce semble, le plus slorissant des Noruegues dans cette terre. Ie vous transcriray mot à mot, ce qui est escrit dans ce chapitre, selon qu'il m'a esté expliqué de Danois en François; Et ne me demandez ny

an co ny

de Sk inl de qui n'y d'e qui il e qui qui qui qui le qui te qui qui te q

Vn

uan

année, ny ordre dans cedistAncours; car ie ne yous garentis piciis, ny l'vn ny l'autre. mtri-

0 iu -

doise,

psodie

ait vn

ription

e Des-

e sem-

s Nor-

rc. Ic

à mot,

c cha-

sté cx-

Fran-

dez ny

La Ville la plus orientale de Groenland est appellée Skagefiord; ouil y avn rocher inhabitable, & plus auant dedans la mer il y a yn escueil, qui empesche que les nauires n'y entrent, sice n'est au gros d'eau. Et à ce gros d'eau, où, quandl'orage est impetueux, il entre dans ce port quantité de Balenes, & autres poissons, que l'on péche en abondace. Vn peu plus haut vers le Leuant, il y a vn port, nommé Funchebuder, du nom d'yn

Page de sainct Olaus, Roy de Noruegue, qui y fit naufrage auec plusieurs autres. Plus haut encore; & proche des montagnes de glace, il y a vne Isle nommée, Roansen, où il se fait grande chasse de toutes sortes de bestes, & entreautres de quantité d'Ours blancs. Il ne se void au delà que des glaces, tant par mer que par terre. Du costé Occidetal se trouve Kindelfiord, quiest vn bras de mer, dont la coste est toute habitée. Du costé droit de ce bras de mer, est vne Eglise nommée Korskirke, c'est à dire, Eglise

iuk Vai faci Au sten che pesin ueni ses p qua fi ch n en long

caux

lon

mala

oydc. ufra-Plus e des il y a nsen, Te de & en-Ours delà r'mer Ocfiord, dont . Du mer, nméc glise

bastie en croix, qui s'estend iusques à Petresuik, où est Vandalebug; & au dela vn Monastere de Religieux cosacréà sainct Olaus, & à saint Augustin. Ce Monastere s'estend iusques à Bolten. Proche de Kindelfiord est Rumpesinfiord, où il y a vn Conuent de Religionses, & dinerses petites Isles, où se trouvet quantité d'Eaux chaudes, & si chaudes en Hyuer, que l'on n'en peut approcher melles sont temperées en Esté. Ces caux sont tres-salutaires of Cerfs , a l'on y gueric de beaucoup de auns le maladies. Proche de là cit North

Eynetsfiord. Entre Eynetsfiord & Rumpesinfiord il y a vnemaison Royale nommée Fos , & vne grande Eglise dediée à sainct Nicolas. Dans Lunes fiord il y avn promontoirenommé Klining; & plus auant yn bras de mer, nommé Granteuig. Au delà, vne maison appellee Daller, qui appartient au Domede Groenland. Le Dome possede tout Lunessiord, & nommé-

Les Renes ment la grande Isle qui est au sont une delà d'Einetssiord, appellée espece de Reyatsen, à cause des Révies se tronnée qui l'habitent. Dedans cette Mord. Isle se trouve vne Pierre

fior Ro Pré dan

nd

tc

fui

qu

bo

CUI

ou

aua

Vn

il y

mo

Pro

me He

du Groenland. ynetsilya nméc ise de Dans omon-& plus nomà, vne r, qui c Grooffede mméi cft au pelléc Renes

scette

Pierre

nommée Talquestein, si forte, que le feu ne la peut consumer, & sidouce à couper, que l'on en fait des vases à boire, des chaudieres, & des cuues, qui contiennent dix ou douze tonneaux. Plus auant dans l'Occident il y a vne Isleappellée Langen, où il y a huit metairies. Le Dome possede toute cette Isle. Proche de l'Eglise d'Einatsfiord il y a vnc. maison Royale appellée Hellestad. Prés de là est Erricsfiord; & dans l'entrée de ce bras de mer il y a vne Isle appellée Herrieuen, qui signific l'Isle

du Seigneur, dont la moitié appartientau Dome, l'autre moitié à l'Eglise, appellée Diurnes, qui est la premiere Eglise qui se trouue en Groenland; & l'on void cette Eglise quand on entre dans Erricsfiord. Diurnes possede tout iusques à Midfiord, qui s'ested d' Erricsfiord en Nordouest. Proche de là est Bondefiord, du costé du Nord. Et dedans ce Nord, ily a quantité d'Isles & de ports. Le pais est inhabité & desert entre Ostrebug & Vestrebug. Proche de ce desert il y a vne Eglise appellée Strosnes, qui

po l'E Sk

gre bug uai

des bef

de

Pay Rel

Mai de (

cecy

Iugo pou glin noitié a esté le temps passé Metroautre politaine, & la residence de pellée l'Eucsque de Groenland. Les Skreglinguer, où Skreglinmicre Grogres, tiennent tout le Vestrecette bug. Il s'y trouue des chedans. uaux, des chevres, des bœufs, ossede des brebis, & toutes sortes de d, qui bestes sauuages, mais point Nordde peuple, ny Chrestien, ny Payen. Iucr Bert a fait cette t Bonord.Et Relation. Il a esté long-temps Maistre d'hostel de l'Eucsque quan-Le pais de Groenland. Il a veu tout cecy; & fut vn de ceux que le entre luge de Groenland nomma Propour aller chasser les Skrea vne glingres. En arrivant là ils s, qui

ne trouuerent personne, mais quantité de bestail, & en prirent autant que leur nauire en pût porter. Au delà de Vestrebug il y a vn grand rocher appellé Himmelradsfield, & au delà de ce rocher
il n'ya personne qui osenauiger, à cause des Charibdes
qui se trouvent dans cette
mer.

C'est le contenu de tout le chapitre, que i'ay copié le plus ingenuement que i'ay peu. Et n'ayant pas de carte particuliere du Groenlad, ny d'autre Histoire, qui iustific, ou contredise ce discours; it

ne sça en di melin qui n que l' stie c bug & comir tion o polita l' Euc reuoq le de C taged nique perte peutti

ville

mais ne sçay, Monsieur, que vous prien dire, & vous le donne de uire mesme que ie l'ay receu. Ce Vequi me choque en cecy est, roque l'Eglise de Strosnes, baads. stie entre les deserts d'Ostrecher bug & Vestrebug, air esté du nauicommencement de l'habitaibdes tion de Groenland, Metropolitaine, & la residence de cette l'Euesque; car il n'est point out le reuoqué en doute, que la vilpié le le de Garden'ait eu cét aduae i'ay tage de tout temps. La Chronique Danoise regrettant la carte d, ny perte de ce pays, que l'on ne Aific, peut trouuer, asseure que si la rs; ic ville de Garde, Residence de

44

l'Euesque, estoit encore debout, & que l'on y peut aller, on y trouueroit quantité de memoires, pour vne grande & veritable Histoire du Groenland. Angrimus Ionas méme, Islandois, parlant de cette Residence, dit par exprés, Fundata in Bordum, (ilfaut lire, in Garden ) Episcopali residentia, in sinu Eynats fiord Groenlandia Orientalis. Ic croy que l'Autheur de cette Relation estoit bon Maistre d'hostol, mais tres-mauuais Escrivain. Et il n'a pas expliqué qui estoiet ces Skreglingres, contre lesquels il fur en-

uoyć. Doct cnten dansle m'en a escrit. gesor à qui v Norue nom, & Ils hab l'autre Kindelf cidetal vne de par les

que ce F

Skregli

du Groenland.

uoyé. Ic vous diray ce que le Docteur Vormius, le plus entendu de tous les Docteurs dans les recherches du Nord, m'enadit de viue voix, & par escrit. C'estoient des Sauuages originaires de Groenlad, à qui vray-semblablemet les Noruegues donnerent ce nom, & iene sçay pourquoy. Ils habitoient apparemment l'autre tiue du bras de mer de Kindelfiord, de la partie Occidetale de Groenland, dont l'vne des costes estoit habitée par les Noruegues. Et lors que ce Relateur a dit, que les Skreglingres tenoient tout

de-

é de inde

io-

mécet-

prés,

faut

fiord

. Ic

iste

iuais xpli-

glin-

t en-

le Vestrebug, il ne l'aentendu que de la riue qui regarde le Couchant, n'estat pas croya ble qu'il ait voulu parler de l'opposée au Leuant, que les Noruegues occupoient. Or il est à presumer, que quelques Auanturiers Noruegues ayans passé Kindelfiord en petit nombre, furent battus par ces Skreglingres. Le sur le Vice-Roy de Noruegue, que qu'ils t la Relation appelle, Iuge de l'empo Groenland, selon la façon de re. C'e parler Islandoise, voulant il Relateu rer raison de cét affront, y en qu'il se uoya vn Party plus fort, & glingre equippa vn bon Nauire pour chevres

cedes qui vi firent mé de tentle fuyren ouded desroc nieres. netrou

cedessein. Mais les Sauuages ndu le le qui virent venir le Vaisseau, firent ce qu'ils ont accoustuoya. mé de faire lors qu'ils se senr de tent les plus foibles; Ils s'ene les fuyrent,& se cacherent tous, . Ot quelou dedans des bois, ou dedans rucdes rochers, ou dedans des tafiord nieres. Les Noruegues, qui t bat ne trouuerent qui que ce soit s. Le sur le riuage, rasserer t ce qu'ils trouverent de butin,& uge de l'emporterent dans leur nauion de re. C'est ce qui a obligé ce ent ti- Relateur innocent d'escrire, ,y en qu'il se trouue chez les Skret, & glingres des cheuaux, des pour chevres, des bœufs, des bre-

bis, &c. mais point de peuple, ny Chrestien, ny Payen. M. Vormius croit que ces Skreglingres n'estoient pas esloignez du golfeDauis,& que ce pouuoient estre des Americains; ou bien que c'estoient les originaires habitans du Groenland nouueau, que les Danois ont descouuert sous le regne de ce Roy de Danemarc, Christian IV. & dont ie vous parleray cyapres. Qu'ils estoient voisins du vieux Groenland, que les Noruegues ont habité, & qu'ils occupoient vne partie de Vestrebug, auat qu'Erric le Rous

le I l'au

m'e befo Am coni cst tr blc; quep le Ve nairc Noru strebu come plus p le, mo

sequer

le Rousseau se fut saisi de l'autre.

Pour vous dire ce qui m'en semble, il n'estoit pas besoin de faire venir icy des Americains; & la derniere coniccture de M. Vormius est tres-iudicieuse, & veritable; à laquelle i'adiousteray, que par la mesmeraison, que le Vestrebugauoit sesoriginaires habitans, lors que les Noruegues y arriverent, l'Ostrebug les auoit aussi: Et que come la partie del'Est estoit plus proche de la mer glaciale, moins fertile, & par consequent plus deserte, que cel-

D

yen.

e ces pas

s,&

des

ec'enabi-

ucau,

scou-

n IV.

y cy-

ue les

é, &

Erric Roufle de l'Ouest; les Noruegues qui trouuerent moins de resistance de ce costé-là que de l'autre, s'emparerent plus facilement de l'Ostrebug, que du Vestrebug. Et c'est pourquoy ie ne voy pas dans mes Relations, qu'ils se soient opiniastrezàtenter des passages du costé de l'Ouest, mais biendu costé du Nord; où ie remarque qu'ils ont marché huit iours entiers, sans descouurir quoy que ce soit, que des neges, & des glaces, dont les vallées sont toutes pleines. De sorte, Monsieur, que vous pouuez iuger par là,

quel gues land mers entre Inacc ces 3 & arraft colté notet quela nous & con gueso dans le

peu ca

que po

d'vn E

105

IC-

de

fa-

que

ur-

mes

ent

affa-

nais

où ic

rché

def-

que

ont

olei.

que

là,

quel'endroit que les Notuegues ont possedé en Groenland, a esté peserté chere les mets du Midy, & du Leuant, entre les motagnes du Nord, inacceffibles à cance des glaces & les Skleglingres, qui audsterent leurs progrez du collé du Vestrebugii Vous notetez encofe à ce propos, que la Chromique Mandoise nous donné pour veritable, & constant, que les Noruegues one demu si peu de chose dans le Groenlad qu'il n'euc peuchte cote ch Danemarc, que pour la troisseme partie d'vn Eucsché; & les Eucschés

Di

52

de Danemarc ne sont pas plus grads que ceux de France. La Chronique Danoise dit la mesme chose en ces termes; Que tout le Groenland est cent sois plus grand, que ce que les Noruegues y ont possedé; Que divers peuples l habitent, & que ces peuples sont gouvernez par divers Seigneurs, dont les Norueques n'ont iamais eu connoissance.

La Chronique Islandoise parle diuersement de la fertilité de cette Terre, selon la diuersité des Relations qui la composent. Elle dit en vn

licu leur trou droi nes f qu'il gros Elle ne cr que c cause bitan depair auec l qui di Rouss ilnevi

cause o

**pas** 

an-

oise

ter-

and

que

ont

plcs

ples

ucis

ruc-

on-

loise

crti-

n la

ui la

n vn

lieu, qu'il y croist du meilleur froment qui se puisse trouuer en aucun autre endroit du mode, & des Chesnes si vigoureux, & si forts, qu'ils portent des Glands gros comme des pommes. Elle dit en vn autre lieu, qu'il ne croist en Groenland quoy que ce soit que l'on y seme, à cause du froid; & que ses habitans ne sçauet que c'est que depain. Ce qui a du rapport auec la Chronique Danoise qui dit, que quand Erric le Rousseau entra dans ce pays, ilneviuoit que de pesche, à cause de l'infertilité de la ter-

D iij

re. Neantmoins la mesme Chronique Danoise rapporte, que les successeurs d'Erric, qui s'auancerent dans le pays après sa mort, trouucrent entre des montagnes, des terres fertiles, des prairies, & des riuieres . qu'Errie n'auoit pas descouverres. Et la Chronique Islandoise qui se contrarie elle mesme, n'est pas croyable on ce qu'elle mer en auant, qu'il ne croist quoy que ce soit en Groenland, à cause du froid. La raison qu'elle allegue me fait douter de doqu'elle dit: Car il est asseuté que certe partie de

, Gro gucs mee quie ce de qu'il & bo par la tion que q blem grand qu'en const beau l queic vous

des pe

Groenland que les Noruegues ont habitée, est de mesmeeleuation quel'V-plande, qui est la plus fertile prouince de Suede; où il est certain qu'il croist quantité de beau & bon froment. Ioint que par la mesme raison d'eleuation, cette mesme Chronique dit ailleurs fort veritablement, qu'il ne fait pas si grand froid en Groenland qu'en Noruegue. Or il est constant qu'il croist de fort beau bleden Noruegue:& ce queie vous diray à ce propos, vous semblera estrange, mais des personnes croyables me

ric,

me

-100

rres s ri-

pas oni-

pas

et en quoy

d à à ison

dou-

ilest e de 56

l'ont certifié. Il y a des endroits dans la Noruegue, où l'on fait double moisson en troismoisde temps, par l'ordre, & la raison, que vous allez entendre. Ces endroits sont des plaines opposées à des rochers, que le Soleil bat continuellement, durant les ardeurs des mois du Iuin, de Iuillet, & d'Aoust; & vnetelle chaleur reuerbere de ces rochers dessus ces plaines, qu'en six semaines, on laboure, on seme, & on recueille du bled mur. Et comme ces terres ont beaucoup de graisse,& de suc, par la quan-

ont al a cui encor d'autr manq de mo

Il y
terre e
mel to
compe
uais en
monta
lesauti
tain qu

chers: I

doise d

lapre

ntabreuuées, & que le Soleil a cuittes; on les ensemence encore vne fois, & au bout d'autres six semaines, on ne manque pas de faire vne secode moisson, aussi bonne que la premiere.

Il ya de l'apparence que la terre de Groenland est, comme' toutes les autres terres, composée de bons, & demauuais endroits; de plaines & de montagnes, les vnes fertiles, les autres infertiles. Il est certain qu'il y a quantité de rochers: Et la Chronique Islandoise dit notament, que l'o y

en-

en or-

alits

s à bat

les de

ces

cs,

oucil-

mc dc

an-

de ces

rareté

à caus

lcuse

marc

aux R

voisin

chasse

tout p

Dane

autres

trion.

se en (

ne de l

veaux

nomb

LaN

trouue des Marbres de toutes sortes de couleurs. On demeure d'accord que l'herbe des pasturages y est excellete, & qu'il y a quantité de gros & menu bestail; quantité de cheuaux, de lievres, de cerfs, wanted de renes, de loups communs, de loups ceruiers, de renards, quantité d'Ours, blancs,& noirs; & il selit dasla ChroniqueIslandoise, quel'on y a pris des Castors, & des Martres, aussi fines que les Sobelines de Moscovic. On y trouue des Faucos blancs, & gris, entres-grand nombre, & plus

qu'en autre lieu du monde.

Gerfaus.

utes

dc-

crbe

letc,

gros

é de

cr.fs,

uns,

ards,

s,&

hro-

on y

Mar-

obc-

rou-

gris,

plus

nde.

On portoit anciennement de ces Oyseaux par grande raretéauxRois de Danemarc, à cause de leur bonté merueilleuse; & les Roys de Danemarc en faisoient des presens aux Roys, & Princes, leurs voisins, ou amis; parce que la chasse de l'Oyseau n'est du tout point en vsage dans le Danemarc, non plus qu'aux autres endroits du Septentrion.

La Mer est tres-poissonneuse en Groenlad. Elle est pleine de loups, de chiens, & de veaux marins, & porte vn nombre incroyable de Bale60

nes. Ie ne sçay si ie doismet-i tre les Ours blancs de Groenland entre sesanimaux terre stres, ou aquatiques; Car, come les Oursnoirs ne quittent pas la terre, & ne se nourrissent que de chair; les blacs ne quittent point la mer, & ne viuent que de poisson. Ils font beaucoup plus grads,& plus sauuages, que les noirs. Ils vont à la queste des loups, & des chiens marins, qui font leurs petits sur les glaces, de peur des Balenes. Ils sont auides de Baleneaux, & les trouuent friands sur tous les autres poissons. Ils nes engaget

pasvol lors qu duës. ( nagent . dedas l'e fons 3 n Balenes, poursuit thie nat mangen pourquo sont des land sept les sont p les Ours

uent dessi

& comn

dans l'Isla

t-1

n.

C-

r,

it·

1r-

ics

&

Ils

,&

rs.

ps,

nt

de

ui-

u-

u-

ēt

pas volontiers en pleine mer, lors que les glaces sont fonduës. Ce n'est pas qu'ils ne nagent, & ne puissent viure dedas l'eau, comme les poisfons; mais ils craignent les Balenes, qui les sentent, & les poursuiuent, par vne antipathie naturelle, parce qu'ils mangent leurs petits. C'est pourquoy, quand les glaces sont destachées du Groenland septentrional, & qu'elles sont poussées vers le Midy, les Ours blancs qui se trouuent dessus, n'en osent sortir; & comme ils abordent, ou dans l'Islande, ou das la Norucgue, à l'endroit que les glaces les portent, ils deuiennent enragez de faim.

Heumale tum solis Norue.

Et il se dit d'estranges Histoires des rauages que ces animaux ont saits dedans ces terres.

Le Groenlada esté de tout temps, tres-fertile en Cornes, que l'on appelle de Licornes. Il s'en void en Danemarc beaucoup d'entieres, quantité de tronçons & de bouts, & vn nombre infiny de pieces, qui les rendet trescomunes dans ce Royaume.

Vous : les sont ces Co Monsie improp n'ont 1 les verit nommé natureq & que co es-cy el qui dou tes qui le ou poisse que les e pue nous

hemarc,

pieces, sc

Vous me demanderez qu'elles sont les Bestes qui portent ces Cornes. le vous diray, Monsieur, que ces cornes, improprement dites cornes, n'ont rien de commun auec les veritables, & proprement nommées telles, de quelque nature qu'elles puissent eftre; & que comme le nom de celes-cy est ambigu, il y en a qui doutent encore, si les Beles qui les portet, sont chair, ou poisson. Vous noterez que les cornes de Licornes; que nous auons veues en Danemarc, soit entieres, soit en pieces, sont de mesme matie-

la-

w.

Hices

s ces

tout, Cor.

Li

anc-

e de

finy ercs-

me

re, de mesme forme, & de mesme vertu, que celles qui se voyent en France, & autre part. Cette belle corne entiere, de laquelle ie vous ay autrefois parlé, & que i'ay veui à Friderisbourg, chezle Roy de Danemarc, est sans contredit plus grande que celle de sainct Denis. Il est vray qu'elle n'est pas droite, & qu'elle est faucée à deux ou troispieds de la pointe 3 mais elle est, quant au reste, de mesme couleur, de mesme figure, & de mesme poids, que celle de S. Denis. Pour les pieces de ces cornes que nous

e nous endro est cer antido tout a voient Ccla queto nes qui marc, f blables que cell nent de questio Bestes co cornes

Vormi

que ce f

nous auons veues en diuers endroits de Coppenhague, il est certain que l'on les croit antidotes contre les venins, tout ainsi que celles qui se voient à Paris, & ailleurs. Cela posé pour constant, que toutes ces sortes de cornes qui se voyent en Danemarc, font entierement semblables à celles de France, & que celles de Danémarc viennent de Groenland; il est question de sçauoir quelles Bestes ce sont qui portent ces cornes en Groenland. M. Vormius m'a dit le premier que ce sont des Poissons.Sur-

E

de qui

itic-

au. Cui

Roy

concella

VIZ

c , &

mais

, de

pids, Pour

que

nous

quoy ic vous diray quei'ay cu de grandes disputes auec luy, lors que nous estions à Christianople; parceque cela renuersel'opinion de tous les an ciens Naturalistes, qui ont traitté des Licornes, & nous les ont dépeintes Terrestres, & à quatre pieds: & que cela choquequantité de passages de l'Escriture Saincte, qui ne peuvent estre entendus que des Licornes à quatre pieds. Le bon M. Vormius, exact & sçauant dans les ouriositez du Nord, me rescriuit de Coppenhague cette Histoire, que ie vous trascriray de sa lettre.

Ily nces, grand marc Thon sent; ic homn vie, l' stien d curiosi March qui all de ne sont de nous ap

nes; &

quelque

ou de 1

Ilya, dit-il, quelques annees, qu'estant chez M. Fris, grand Chancelier de Danemarc, predecesseur de M. Thomasson, qui l'est à present; ieme plaignis à cegrand homme, qui a esté durant sa vie, l'ornement, & le soustien de sa patrie, du peu de curiosité qu'auoient nos Marchands, & nos Matelots, qui alloient en Groenland, de ne pas s'informer quels sont des Animaux dont ils nous apportent tant de cornes; & de n'auoir pas pris quelque piece de leur chair, ou de leur peau, pour en

y cu

luy,

hriren-

san

ont

nous

tres,

(110)

cela

lages

uine

.....

que

ieds.

A &

z du

Cop

J. C.

,que

ttre.

68

auoir quelque connoissance. Ils sont plus curieux que vous ne pensez, me respondit M. le Chancellier, & me fit apporter fur l'heure mes me, vn grand Crane sec, où estoit attaché vn tronçon de cette sorte de corne, long de quatre pieds. Ic fus saisy de ione, de tenir vne chose si rare,& si precieuse,entre ma mains; & ne pouuant assouuir mes yeux, il me fut d'abord impossible de compren dre ce que c'estoit. le prizy M. le Chancellier de me permettre de l'emporter chez moy, pour le confiderer tout

à loisi macc craner àceluy qu'il au met,& dans le sans do par lesc toit l'ea ie rema appello ché à la machoi uizy me ricux, & liers de r

nir veoi

à loisir; ce que volontiers il m'accorda. Ietrouuay que ce crane ressembloit propremet à celuy d'vne teste de Balene; qu'il auoit deux trous au sommet, & que ces trous perçoiet dans le palais: Que c'estoient sans doute les deux tuyaux, par lesquels cette beste reiettoit l'eau qu'elle beuuoit. Et ie remarquay que ce que l'on appelloit sa Corne, estoit siché à la partie gauche de sa machoire de dessus. Ie conuizy mes amis les plus curieux, & les meilleurs Escoliers de monauditoire, de venir veoir cette rareté dans

E iij

que

mel-

, où n de

g de y de ose si

ma

Nou-

orenoriay

perchez

tout

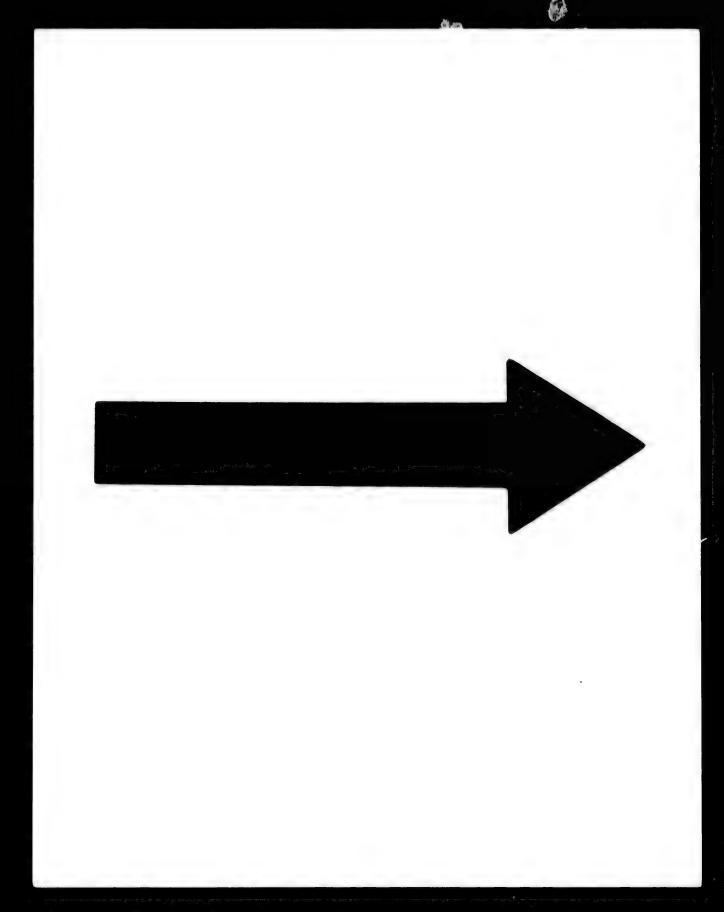



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY



mon cabiner. Vn Peintre que i'auois appellé, s'y estoit rendu: Et ie sis tirer en presence des assistans, vn portrait de ce crane auec sa corne, tel qu'il estoit, de figure, & de grandeur:afin qu'ils peussent estre tesmoins, que ma copie auoit esté prisesur vn veritable original. Ma curiosité ne s'arresta pas là. Ayant eu aduis qu'vn semblable animal auoit estéporté, & pris en Islande, i'escriuis à l'Euesque de Hole, nommé Thorlas Scalonius, qui aestéautrefois mon disciple à Coppenhague, & le priay, comme mon

amy trait fit,& dois come se nou que, F. & que daure trait c qui re Et ic le fair de Chi du cra

Chance M.

pas à n

que

ren-

cncc

it de

tcl

& dc

Cent

copic

crita-

ité ne

nt eu

ani-

e pris

Eucl-

borlas

cefois

enha-

mon

amy, de m'enuoyer le portrait de cette beste; ce qu'il fit, & me manda que les Islandois l'appelloient Narhual, come qui diroit, Balene qui se nourrit de cadaures; parce que, Hual, signifie vne Balene, & que, Nar, signifie vn cadaure. C'estoit en effet le portrait d'vn veritable poisson, qui ressembloit à vne Balene. Et ie vous promets, de vous le faire voir à vostre retour de Christianople, auec celuy du crane que i'ay eu de M. le Chancelier Fris.

M. Vormius ne manqua pas à nostre retour, de satis-

E iiij

faire à sa promesse, & au delà; car il ne se contenta pas de me faire voir les portraits de ces poissons: il me mena dans son cabinet, où ie vy sur vne table, dressée pour cela, l'original & le crane mesme, auec la corne de cette beste, que M. le Chancelier Fris, luy auoit autrefois confiée. Il l'auoit eue sur sa promesse, d'yn Gentilhomme de Danc marc, gendre de M. Fris, à qui ce partage estoit escheu, qu'il estime huit mille rifdalles; & l'auoit fait porter de vingt lieuës de Coppenhague, pour la faire voir à Mon-

ficu adu fer o exq àM la vo cabi side fir, & luyp exac fait fa Paris a des fes pe scra r

Cctte

muni

delàs s de rs de dans vne ,l'ofme. beste, Fris, nfiée. nesse, Dancris, à cheu, ifdaler de enha-

Mon-

sieurl'Ambassadeur. Ic vous aduoue, que iene me pûs lasser d'admirer vne curiosité si exquise, & l'ayant rapportée à Monsseur l'Ambassadeur, il la voulut voir dans le mesme cabinet. Son Excellence considera cette rareté auec plaisir, & pria M. Vormius de la luy prester, pour en auoir vne exacte peinture, laquelle il a fait faire, & qu'il emporte à Paris. Cegrand hommequi a des complaisances genereuses pour tous les Vertueux, sera rauy de leur faire voir cette peinture, & de leur comuniquer ce qu'il apportera

de plus curieux du Nord. Ila des inclinations particulieres pour vous, Monsieur, & pour tous ces Messieurs qui composent l'illustre Mercuriale de la Bibliotheque de M. Bourdelot. Et ie sçay que son Cabinet, qu'il veut rendre accomply, si Dieu luy fait la grace d'arriuer en France, vous sera ouuert, & à tous ces Messieurs, auec vne extreme ioye.

Il est certain que le nom d'Unicorne est equiuoque, & qu'il appartient à plusieurs sortes d'animaux; tesmoin l'Onix, & l'Asne Indique,

don & C Plin d'vn ual, celu ďvno paral cette l'Esc diuci est es ucille Schiri du Li ne Lie force

paréc

dont Aristotea fait mention, & cette Beste farouche que Pline a descrite, qui ala teste d'vn cerf, le corps d'vn cheual, & le pied folide comme celuy d'vn Elephant, qui est d'vne legereté, & force, incoparables: Et qui est en effet cette veritable Licorne, dont l'Escriture Saincte a parlé en diuers endroits: Siagile, qu'il est escrit par rareté, & merueille, que Dieu fera sauter le Schirion, qui est vne motagne du Liban, comme le faon d'v+ ne Licorne, & si forte, que la force de Dieu mesme, est coparécà la sienne: Deus fortis,

Ila ie-,&

qui cu-

de que

luy

ranous

tre-

om que, curs

oin uc,

Relation disoit Moyse, eductor Iudao. rum, vires eius vt Monocerosis. Or il n'y anulle apparence de mettre nos Licornes du Nord, que nous connoissons aquatiques, sous l'espece de ces Licornes, que l'on croid estre du Midy, ou du Leuant, & qui sont notoirement terrestres. Le Prophete Isaie, predisant aux Iuis que Dieu les chasseroit de Ierusalem, eux, & leurs Roys, qu'il appelle Vnicornes. Descendent, dit-il, Vnicornes cum eis. Cequi ne peut estre entendu que d'vne descente terrestre. Et sile Prophete auoit creu que les Li

COL fons blab de, Iep d'Vr mel' chie mari pas n tolin vn C corne té des renco

traire

cftque

Vnice

cornes eussent esté des Poissons, il auroit dit vray-semblablement, natabunt, au lieu de, descendent.

le poserois donc vne espece d'Unicornes marins, comme l'on a posé des especes de chiens, de veaux, & des loups marins. Et la chosene seroit pas nouuelle, puis que Bartolin, Autheur Danois, afait vn Chapitreexpres, des Vnicornes marins, dans son traité des Vnicornes. Mais il se rencontre vne difficulté contraire à cette position. Car il est question de sçauoir, si ces Vnicornes marins, dot nous

laoero-

ens du

ons e de

roid

ant,

preu les

eux,

belle t-il,

i ne

vnc Pro-

s Li

parlons, sont veritablement Vnicornes; & si ce que nous appellons leurs cornes, font veritablement des Cornes, ou des Dents. La resolution de la premiere doute depend de la derniere. Carsi ce sont des dets, ces poissons ne peuuent estre dits Vnicornes, parcequ'ils n'autôt point de comes; & fice font des cornes, ils seront notoirement Vnicornes, parce qu'ils n'autont qu'vne corne. M. Vormius asseure que ce sont des donts, & non pas des cornes. Ecicvoy qu'Angrimus Ionas les appelle des Dents dans cét

endr dicun nauf de G naud dont parla de l'Is naufra Chris nomb choses Repert grimus pretible estroin s Runicis

be seent is

du Groenland. endroit de son Specimen Islan. dicum, où il parle d'vn signalé naufrage que fit vn Euesque de Groenland, nommé Arnaud, passant en Noruegue, dont le vaisseau fur rompu par la tépeste, dedans l'Isthme de l'Islande occidentale. Le naufrage arriua l'an de Christ 1126. Et dans le dénombrement qui fut fait des choses recueillies du debris, Reperti sunt, dit le bon Angrimus, Dentes Balenarum pretiosi, es potiores, maris astuin siccum reiecti, ac literie Runicis, indelebili glutine rubescentis coloris, inscripti; ve

nent nous

font

ncs,

tion

end

**font** 

pcu-

ncs,

it de

cor-

nent

rigii(

n'au-

Vor

t des

nes.

orias

sect

Nautarum quilibet suos, peracta aliquando nauigatione, recognosceret. Et il est constant que ce qu'Angrimus Ionas appelle icy, Dentes Balena. rum pretiosos, est entendu en Danemarc, & se doit entendre de ces cornes, que nous appellons de Licornes, & dont nous parlons mainte nant. Ce qui me fait croin que ce sont des dents, & non pas des cornes, est qu'Aristo te nous done pour veritable, & certain, que tous les Vnicornes portent leurs cornes au milicu du front, dans la region ordinaire des cornes, & que

& q1 ce qu corn choir à l'en dents chēta que le les ma Etque ment nousa que ce pour v cé dans vn pic qu'il el

au deho

ne,

ant

nas

ena.

u cn

ten-

ous

, &

inte-

roise

non

isto

able,

Vni-

ornes

ns la

rncs,

e que

& que ces Poissons portent, ce que nous appellons leurs cornes, au bout de leurs machoires, & de leurs genciues, à l'endroit où se fichent les dents. Que les cornes s'attachet au front, per Symphysin, que les dents s'enfoncet dans les machoires, per Comphosin; Et que nous auons y eu clairement dedans ce crane, que nous a monstré M. Vormius, que ce que nous auons pris pour vne corne, estoit enfoncé dans la machoire, enuiron vn pied de profondeur; Et qu'il estoit estendu en long au dehors, comme vnelance

F

couchée; de mesme que le poisson Pristés portesa Scie, & que l'autre poisson Xi-

phias porte son Espée.

l'ay leu vne belle raison dans Aristore, que ie dirois plustost vne belle remarque, sur l'vnité de cornes des Vnicornes. Il dit que tous les Animaux qui ont deux cornes, ont l'ongle diuisé en deux, & que tous les 'Inicornes ont l'ongle solide & indiuis. Que la naturea! iit vne mesme vnion, & vne nesme consolidation, d'ongles, & de cornes, aux pieds, & à la teste, des Vnicornes; com-

me elle uision aux pi autres fulte, c des Vn tres ani l'vnité. ongles que par les Vni onglesa autres a leurs co droit de front. E tres ani

cornes,

ic,

ζi-

on

ois

uc,

ni.

les

or-

cn

-100

in-

vnč

(me

, &

àla

om-

me elle a fait vne mesme diuision d'ongles, & de cornes, aux pieds, & à la teste, des autres animaux. D'où il resulte, que la seule distinction des Vnicornes d'auec les autres animaux, consiste, dans l'unité, & solidité, de leurs ongles, & deleurs cornes. Et que par la mesme raison que les Vnicornes portent leurs onglesaux pieds, comme les autres animaux; ils portent leurs cornes au mesme en droit de la teste, qui est le front. Et que comme les autres animaux, qui ont deux cornes, les portent aux deux

F ij

Relation costez du front; les Vnicornes, qui n'en ont qu'vnc, la portent au milieu du front. Mais tout ainsi que les Poisfons, dont nous parlons, m'ayant ny ongles ny pieds, ne peuvent avoir de cornes à la teste; il s'ensuit que ce que nous appellons leurs cornes, estantenfoncé dans leur machoire, & n'estant pas attaché à leur front, ne peut estre des cornes, & partant que ce sont des dents.

Ie n'estois pas du commencement de cét aduis; & comme ie le contestois auec M. Vormius, Monsieur le grand

Maist qui m pris, 8 l'emin téreleu nemar neabso grand noré d' veuillai sir de co en tout à ce pro confirm reopini cornes, Il me rae

Dancma

10

la

nt.

oif-

ns,

eds,

cs à

que

ncs,

ma-

iché

des

cn-

om-

M.

and

Maistre de Danemarc ( de qui mes lettres vous ont appris, & la haute naissance, & l'eminentelvertu, & la dignitércleuée qu'il possede en Danemarc, deseconde Personneabsoluë apres le Roy:) Ce grand homme, qui m'a honoré d'vne particuliere bienveuillance & qui apris plaisir de contenter ma curiosité en tout cequ'il a peu, me dit à ce proposyne chose qui me confirmoit dans ma premiereopinion, que c'estoient des cornes, & crion pas des dents. Il me raconta que le Roy de Danemarc son maistre, you:

lant faire vn present d'vne piece de cette sorte de cornes, & le voulant faire beau, luy commanda de scier vne corncentiere qu'il auoit, & de la scier au tronçon de la racine, qui est l'endroit le plus gros socie plus beau. Ayant scié vne partie de cer re corne, qu'il croyoit solide, il rencontrarvne concauité, & fut estonné de voir dans cette concauité, vne po tite corne, de melme figure, & de mesmernatiere, qu la grande Il continua de scia la grande tout aucour, fani toucher à la petito; Et trou

ua que céc, d uité, ron vn langran mallay recit, toient comm grande & que enleur fans dou quellet de leurs tées sur

land, en

vaincu (

nc

-10

au,

vne

, &

cla

E le

cau.

cet

Coli.

nca

VOI

c po

figu.

qu

scien

fant

rou

ua que la petite estoit aduancée, de mesme que la concauité, dedans la grande, enuiron vn pied, & que le reste de la grande oftoit solide. Ie m'allay representant sur ce recit, que les Bestes qui portoient ces cornes, muoyent comme les Cerfs; que leurs grandes cornes tomboient? & que d'autres renaissoient enleur place. Et que c'estoit sans doute la raison pour laquelle tat de cornes, separées de leurs testes, estoient portées sur les glaces de Groenland, en Mande. Mais ie fus vaincu sans resistance quand

F iii

icus veu le Crane, dont ie vous ay parlé, & que i'eus consideré cette longue racine, qui estoit fichée dans sa machoire. Cela mesme que m'auoir dit Mr legrand Mai. stre,mesit croireque ce qu'il auoit scié estoit medent,& non pas vne corne: Qu'il se peut faire que les dents toms bent, & renaissent, à ces poissons, comme elles tombent, & renaissent, aux en fans, & à quelques hommes Et quel'on voit assez souvet que les dents qui rombent, sont poussées, & sollicitées de romber, par d'autres dents

nouu
uant
tomb
chofe
Cerfs
leurs t
comm
cu de c
les nou

former Ma de corn portun le iugen

faire de

faince P

ie

us

ci-

fa

uc

ai-

ril

386

dic

m

ces

bm.

en-

nes

uēt

ent,

sde

nes

nouvelles, qui sortent deuant que les vieilles soient tombées. Qu'vne pareille chose n'arriua iamais aux Cerssqui mettent bas; & que leurs restes demeurent nues, commes ils n'auoient iamais eu de cornes, iusques à ce que les nouvelles renaissent, & se forment.

Mais vn discours si long de cornes pourroit estre importun, & iele vay sinit par le iugement que nous deuos faire de la Corne, que don appelle de Licorne, qui est à saince Denis Le vous ay dit qu'elle est en tout & par tout

semblable à celles de Danemarc. l'adiousteray à cela, que les Danois croyent pour tout asseuré, & s'engageroiet de le prouuer, que toutes ces especes de cornes, qui se voyent en Moscovie, en Allemagne, en Italie, & en France, viennent de Danemarc, où cette sorte de traffic a cu grand vogue, lors quelepassage de Noruegue en Groenland, a estélibre, & conneu, & que reglemet, on alloit,& venoit, de l'una l'autre, tous

les ans. Les Danois qui les

ennovoier ça, & là, pour les

vondre, nauoient garde de

dire depo com nes, p remen fait a quent Il n'y la Co Groci penha affocie quanti cette f Bout t deur fo leveno

Mosco

dire que ce fussent des dents depoissons; ils les exposoiet comme des cornes de Licornes, pour les vendre plus cherement. Et comme ils l'ont fait autresfois, ils le pratiquent encore tous les iours. Il n'y a pas long temps que la Compagnie du nouueau Groenland, qui est à Coppenhague, enuoya vn deses associez en Moscovie, auec quantité de grosses pieces de cette forte de cornes, & vn Bout entre autres, de grandeur fort considerable, pour le vendre au grand Duc de Moscovie. On dit que le grad

c·

ur ict ces

fc Al-

ran

arc,

pal-

en-

eu, e,&

ous

iles

rles

e do

91

Dud letrouua beau, & lesit examiner par son Medecin, CeMedecin, qui en squoit plus que les autres y dit au grand Duc que c'estoit vné Dent de poisson; & l'Enuoye retourna sur ses pas à Copponhague, fansirien vendre. Comme illrendoit raison de son voyage à ses associez, il ierra route da cause de son malheur sur cemeschant Me deein qui auoit descrié sa marchadife, Seauoitdit que tource qu'il auoit porté, n'el stoit que des dents de pois Ibnsu Thresivn maliadrois, luy respondit vn associé, qui

mel tu de à ce A fuade: corne sicur, lainct origin licu, 8 cette f temps of veuë ; n l'idée qu me tron semblab auons v

Car elle

es autre

me l'a redit; Que ne donnoistu deux ou trois cents ducats à ce Medecin, pour luy persuader que c'estoient des Licornes? Ne doutez pas, Monsieur, que la corne qui est à sainct Denis, ne soit venue originairement du mesme lieu, & n'ait esté vendue de cette sorte. le n'ose dire le temps qu'il ya que ie ne l'ay veuë; mais si la memoire de l'idée qui m'en est restée, ne me trompe, c'est vne Dent semblable à celles que nous auons veuës en Danemarc. Car ellea mesme racine que les autres. Elle a sa racine

fit n.

oit au

né oye

qte.

de , il

fon

Meé sa

que

ne

oif

qui

creuse, & corrompuë, par le bout, comme vne dent gastée. Et si cela est, ie soustiens que c'est vne Dent, qui est tombée d'elle-mesme de la machoire de ce poisson, que les Islandois appellent Narbual, & que ce n'est point vne Corne.

Reuenons en Groenland.
La Chronique Islandoise raporte, que l'air y est plus doux, & plus temperé qu'en Noruegue; qu'il y nege moins, & que le froid n'y est pas si rude. Ce n'est pas que par fois il n'y gele fort asprement, & qu'il n'y aire des

Orage cesgra Orage: uent, & temps. noile re chose t l'année nerres le Groc ducielt nommé entieren cetonne leua vne se, qui re dequanti

des Cenc

Orages tres-impetueux; mais ces grands froids, & ces grads Orages, n'arriuent pas souuent, & ne durent pas longtemps. La Chronique Danoise remarque, commevne chose bien estrange, qu'en l'année 1308. il fit des Tonnerres espouuentables dans le Groenland, & que le seu du ciel tomba sur vne Eglise, nommée Skalholt, qui brula entierement. Qu'en suite de cetonnerre, & de ce feu, il se leua vne Tépeste prodigieuse, qui renuersa les sommets dequantité de rochers, & que des Cendres volerent de ces

lc a-

ns cft

la

que ar-

vinc

ınd.

raplus

u'en

ege

fis cft

que

pre

rochers: ompus, en si grande abondance, que l'on croyoit que Dicu les faisoit pleuuoir pour punir les peuples de cette terre. Cette tempeste sur suivie d'vn Hyuer si rude, qu'il n'y en eut iamais de pareil en Groenland & la glace y demeura vn an entier, sans se fondre. Comme ien contois le prodige de cem pluye de cendres, à Monsieur l'Ambassadeur, il me dit qu'estant à la Rochelle, vn Capitaine de mer qui reucnoit des Canaries, l'auoit asseuré, qu'estant à l'ancre, à six lieues de ces Isles, vne pareille

rcill tom estoi enau s'il e orage venu ment cscro feu qu quele cendr dedan pareno estoier cherso d'vne p

y a da

du Groenland.

97

reille pluye de cendres estoit tombée sur la rade où il estoit, & que son Vaisseau en auoit esté couvert comme s'il eust negé dessus. Qu'vn orage siextraordinaire estoit venu d'vn grand tremblement de terre, qui auoit escroulé des montagnes de feu qui sont aux Canaries,& que le vent en auoit ietté les cendres iusques à six lieuës dedans la mer. Il ya de l'apparence, que les cendres qui estoient sorties de ces rochers du Groenland, venoiée d'vne pareille cause, & qu'il y a dans cette contrée des

G

nde yoit uoir

fut ude,

e pa-

atici,

cettt

asicur e dit

e, vn reuc

auoit

cre, à

reille

montagnes ardentes, & des lieux sous-terrains, qui brulent, comme il y en a aux Canaries, & ailleurs. Ce qui peut estre sans contredit, & n'est pas incompatible, par l'exemple, & le voisinage, du mont Hecla de l'Islande, qui est beaucoup plus septentrionale, que n'est pas cette partie du Groenland; comme aussi par l'exemple d'autres montagnes ardentes, qui sont chez les Lappes plus éleucz, bien loin au delà du cercle Arctique ; & qui est cofirmé par ce que vous auez peu remarquer cy-dessus, das

la vi teTe chau

**fouff** 

tousion fil'on crepu occup de la number of proper occup font les number of proper occup font tre y proper occup fila Ch

l'auoice

racle, &

u-

a-

ui &

par

gc,

de,

en-

ette

om-

au-

qui

plus

du

cst

uez

das

la vieille description de cette Terre, qu'il y a des Bains si chauds, que l'on ne les peut souffrir en Hyuer.

L'Esté de Groenland est tousiours beau, iour, & nuit; si l'on doit appeller Nuit, ce crepuscule perpetuel qui y occupe en Esté tout lespace de la nuic. Comme les iours y sont tres-courts en Hyuer, les nuits en recompence y font tres-longues; & la Nature y produit vne merueille, que ie n'oserois vous escrire, si la Chronique Islandoise ne l'avoit escrite comme vn miracle, & si ie n'auois vne en-

Gij

tiere confiance en M Rets, qui me l'a leuë, & fidelement expliquée. Il se leue en Groenland vne Lumiere auec la nuit, lors que la Lune est nouuelle, ou sur le point de le deuenir, qui esclaire tout le pays, comme si la Lune estoit au plein. Et plus la nuit est obscure, plus cette Lumiere luit. Elle fait son cours du costé du Nord, à cause de quoy elle est appellée, Lumie. re septentrionale. Elle a le regard d'vn feu volant, & s'estend en l'air come vne haute,& longue palissade. Elle passe d'vn lieu à vn autre, &

laiss qu'e ccux capa pron de soi retou au So curie dus qu fonsd cher la Ets'il de cett fe,&s uemen

telleiqu

mer ce

du Groenland.

101

laisse de la fumée aux lieux qu'elle quitte. Il n'y a que ceux qui l'ont veuë, qui soiet capables de se representer la promptitude, & la legereté, de son mouuement. Elle durétoutelanuit, & s'esuanouit au Soleil leuant. Ic laisse aux curieux, qui sont plus entendus que iene suis dans les raisons de la Physique, à rechercher la cause de ce Meteore. Et s'il se leue quelque vapeur de cette terre, qui s'eschauffe, & s'enflame par son mouuement, aucc la mesme vi. tesse nous voyons enflamer ces longues fusées, ou

au-Ellc

nt

-01

la

cft

de

out

anc

iuit

Lu-

ours

e de

mie.

e-rc-

s'c-

,&

langues de feu, qui tombent de l'air, ou le trauersent, ou demesme que les Ardans voltigent sur les cimetieres. On m'a asseuré que cette Lumiere septentrionale se void clairement de l'Islande, & de la Noruegue, lors que le ciel est serain, & que la nuit n'est troublée d'aucun nuage. El. le n'esclaire pas seulement les peuples de ce monde Arctique, Elle s'estend iusques à nos climats. Et cette Lumiere est la mesme sans doute, que nostre Amy celebre, le tres-sçauant, & tres-iudicieux Philosophe, Monsieur

Gass **ferué** quell d'A v La pl mais rut pa te La qu'vho duido Septem Illaso dansla mais c meruei crites

uation

te de fe

Gassendy, m'a dit auoit obseruée plusieurs fois, & à laquelle il a donné de nom d'AVRORE BOREALE. La plus notable qu'il ait iamais veue, fut celle qui parut par route la France; Salena te Luna (car elle n'auoit qu'vie iour i) durant la nuie du douze, au ercizieme do Septembre, de l'améc 1621. Il l'a sommairement inscrés dans la Vie de Men Pereles mais ellerest amplement, 60 merueilleusepent, bion del crite danales doctes Obser. uations qu'il a faites len suite de son Exercitation con-Going Coming

it , u

J. a

Cai-

la

est

est

El-

ant

1-

ies

u-

bu+

re:

di+

us

y r'enuoye, pour nem'engager pas plus auant dans ce difcours, & reprendre le fil de ma Relation.

La Chronique Danoise raporte, qu'en l'année 1271. vn gros vent de Nordest, porta vne telle quantité de glaces on Mande, chargées de bant d'Oursy & de boisseque l'on creut que l'on auoit descoutuent à l'Ouest de Grocaland marghoit pas tout le Groenlad, & opre vette terre s'estendoit plus auant dans le Nordest. Ce qui obligea quelques marclots Islandois de tenter cette descouuerte;

mais desgl ucguc auoici melme fein; I uers V allez er auoien les mar auoit 6 tres de t ou le ra receuo, que rapp tecontri d'or, &

réspreci

13

aif-

de

ra-

71.

-10

CCS

ant

on

oit

ro:

tile.

rre

sile

gcai

015

te;

mais ils ne trouverent que des glaces. Des Roys de Noruegue, & de Danemarc, auoient eu long-temps deuat mesme pensée, & mesme desscin; Ils yauoientenuoyé di uers Vaisseaux, & y estoient allez en personne, mais ils n'y auoient non plus reussi que les matelots Islandois. Ce qui auoit abligé les vns & les autres de têter ce voyage, estoir, ou le rapport : ou l'opinion receuö, & fondée sur quelque rapport, qu'il y a das cets tecontrée quantité de venes d'or, & d'argent, i& de pierresprecieuses; Oupeut-estre

que ce passage de lob auoit fait impression sur leurs esprits, Aurum ab Aquilone vienit. Et ie vous diray à ce propos cequelaméme Chro nique Danoise raconte, qu'il y a eu le temps passé des Mar. chands qui sont reuenus de ces voyages auec de grands tresors. Elle dit aussi que du temps desaint Olaus, Roy de Noruegue, des mariniers de Frisland, entreprireple mesme voyage à mesme fin. Et comme ils se trouverent en gagez dans de grandes tempestes prides ierroyent sur les rochers de cette coste, ils

furent lecou uais po s'oftan dre, ils uage, d enfonc tour de pierres quantit Cc qui prendre en prit peut po ils fe reti scau, ils Fosses co

mes mal

furent contraints de gagner le couvert das quelques mauuais ports. Elle adiouste que s'estans hazardez de descendre, ils virent assez pres duriuage, de meschantes cabanes enfoncées dans la terre; & autour de ces cabanes, des tas de pierres de mine, où reluifoit quantité d'or, & d'argent Ce qui les incita d'en aller prendre Et de fait, chacun en prit tout autant qu'il cp peut porteri Mais, comme ils feretiroient dans leur vais scau, ils virent sortir de ces Fosses couvertes ; des hommes mal faits, & hideux co-

oit cf.

u'il

Iar. s de inds

e du

y de

nel-

Et

en;

fut

, ils

108

me des Diables, auec des arcs, & des fondes, & de grands chiens qui les suiuoient. La peur qui saisit ces marelots, les obligea de doubler le pas, pour sauuer ce qu'ils por toient, & se sauuer eux-mes mes. Mais par malheur; vn paresseux d'entreseux tomba entre les mains de ces Sauua gess qui le deschirerent en vi momet, à la veue de ses compagnons: Le Chroniqueur Danois dir en suice de cem Histoire que ca Pays est plein derichesses; à cause de quoy l'ondiolque Saturne y a caché sestresors, & qu'il n'est

habite

Chron
tulé; I
Norue
texte p
de Gro
sçauans
enland
nus dep
contée,

ftaden S gue, tira chant, i du costé

de, la na

iours.
qui est

du Groenland. 109 habité que des Diables.

Il y a vn chapitre dans la Chronique Islandoise, intitulé; Route & nauigation de Noruegue en Groenland. Lc texte porte. La vraye route de Groenland, selon que les sçauans pilotes, nais en Groenland, ou qui en sont reucnus depuis peu, nous l'ontracontée, est celle-cy. De Nordstaden Sundmur, en Noruegue, tirant droit vers le Couchant, iusques à Horensunt, du costé de l'Orient d'Islande, la nauigation est de sept iours. De Suofuels Iokel, qui est vne montagne de

ics;

La ots,

pas,

ncl-

nba

aua.

nixi

om-

ucui cette

Pein

uoy

can'est 110

souffre, en Islande, iusques en Groenland, la plus courte nauigation est de predre vers le Couchant. On trouue à moitié chemin d'Islande en Groenland . Gundebiurne Skeer. C'a esté l'ancienne route, deuant que les glaces vinsent de la terre du Nord, qui ont rendu cette nauigation perilleuse. Il est en suite escrit, maisenarticle separé De Languenes en Islande, qui est son extremité septentrionale, tirant vers le Nord, ily a dix huit lieues iusques à Oftrehorn, qui signific, Corne Orientale. De Ostrehorn

iusqu uigati de de

Icn fonne de Gro te: Et compr gation tout ter leuse. I quer la que ie v dcLeiff fon per par le n ayrappo nauld; (

du Groenland.

iusques à Huallsbredde, lanauigation est de deux iours, &
de deux nuits.

lene pretends pas que personne entreprenne le voyage de Groenland sur cette route: Et tout ce que i'y ay peu comprendre est, que la nauigation de cette Mer a esté de tout temps difficile, & perilleuse. Vous auez peu remarquer la mesme chose, par ce que ie vous ay dit du retour deLeiffe en Groenland chez son pere Erric le Rousseau; par le naufrage que ie vous ayrapporté de l'Eucsque Arnauld; & par ce que ie viens

fques
ourte
c vers
uue à
de en
iurne
lenne

Nord, uigafuite paré

e, qui triol, ily

i, ily

Cor.

Relation
de vous dire des mariniers de
Frisland.

Il y a dans la mesme Chronique Islandoise vn chapitre, dont le tiltre est tel. Transcrut d'un vieux liure intitulé, Speculum Regale, touchant les affaires de Groenland. Le texte en est, beaucoup plus clair que du precedent. On a veu, dit-il, le temps passé, trois Monstres marins, grands,& d'enorme figure, dans la imer de Groenland. Le premiera esté appellé par les Norue gues, Haffstramb, qu'ils ont veu de la ceinture en haut au dessus de l'eau. Il estoit semblable

blable & de ncz, n'est q ordina pointu espaute de ses çons de corps e l'onn'a estoit fa ceintur de glace orages, Fantosn second N

Margue

tre,

de

Cerst
Spetiles
tex-

clair veu, trois

imer

ruc-

ont t au

emable blable à vn homme, du col, & de la teste; du visage, du nez, & de la bouche; si ce n'est que la teste estoit extraordinairement esleuée, & pointue en haut. Il auoit les espaules larges, & aux bouts de ses espaules, deux troncons de bras, sans mains. Le corps estoit deslié en bas, & l'onn'a iamais veu comme il estoit formé au dessous de la ceinture. Son regard estoit de glace. Il y a eu de grands orages, toutes les fois que ce Fantosmea paru sur l'eau. Le second Monstrea esté appellé, Marguguer. Il estoit formé

H

iusques à la ceinture, comme le corps d'vne femme. Il auoit de gros tetons, la cheuelure espanduë, de grosses mains aux bouts de ses tronçons de bras, & de longs doigts attachez ensemble, comme sont les pieds d'vn Oye. On l'aveu tenant des poissons dedans ses mains, & les mangeant; & ce Fantosmea tousiours precede quelque grand orage. Si le Fantosme se plongeoit dans l'eau, le visage tourné vers les matelots, c'estoit vn signe qu'ils ne feroient pas naufrage. S'il leur tournoit le dos, ils estoient perdus. Le troi-

sićm Hafg pas v mais mont peste malhe uoiet ( gle qu formo presqu chappo Monst des cou vents c tucux,

vaisscau

soient.

omme auoit iclure mains ons de s atta. e sont aveu nsses ; & cc ecedé Si le dans ersles figne ufrados, troi-

du Groenland. siéme Monstre a esté appellé, Hafgierdinguer, qui n'estoit pas vn Monstre proprement, mais trois grosses Testes, ou montagnes d'eau, que la tempeste esseuoit; & quand par malheur, des Nauires se trouuoiet engagez dans le Triangle que ces trois montagnes formoient, ils perissoient presque tous, & peu en reschappoient. Ce pretendu Monstre estoit engendré par des courants de mer, & des vents contraires, tres-impetueux, qui surprenoient les vaisseaux, & les engloutissoient. Ce mesme liure rap-

H ij

portequ'il y a dans cettemer, de grandes masses de glace, esleuées comme des Statuës d'estrange figure. Il donne aduisà ceux qui veulentalle en Groenland, de s'auancer vers le Sudouest, deuant que d'aborder le pays, à cause de la quantité de glaces qui flor tent.sur cette mer, bien auant mesmedans l'Esté. Il conseille aussi ceux qui se trouverot en peril dedans ces glaces, de faire ce que d'autres ont fait en semblables rencotres; qui est, demettre leurs chalouppes sur l'endroit le plus espais de ces glaces, auecle plus de

viures & d'a les po ou d'o dent,

chalou

C'E l'Histo land; & marc co née 13 grande Peste n grande Nord.

paux ma

paux m

er,

ce,

uës

nne

llcr

CCI

que

e de

flot.

uant

scil-

crot

, de

fait

qui

pup-

pais

s de

viures qu'ils pourront auoir, & d'attendre que ces glaces les portent à quelque terre, ou d'essayer, si elles se fondent, de se sauuer dans leurs chalouppes.

C'EST ICY que finit l'Histoire du vieux Groenland; & l'Histoire de Danemarc cotte precisément l'année 1348. en laquelle vne grande Peste, appellée, la Peste noire, deuora la plus grande partie des peuples du Nord. Elle tua les principaux marchands, de Norue-

H iij

ucgue, & de Danemarc, qui composoiet les Compagnies du Groenland dans les deux Royaumes. On a remarqué aussi que de ce temps là, les voyages, & les commerces, du Groenland furent interrompus, & commencerent de se perdre. Neantmoins M. Vormius m'a asseuré, qu'il a leu dans vn vieux Manuscrit Danois, qu'enuiron l'an de grace 1484. sous le regne du Roy Iean, il y auoit encore dans la ville de Bergues, en Noruegue, plus de quarante Matelots qui alloient toutes les années en Groenlad, & en

rappo dises pas vo là, à q mand Bergu march rent n ces ma tuëren chose a façon ( il n'est allast si là, de land. C

ration (

&qui e

qui

nics

cux

qué

les

ces,

ter-

rent

sM.

'il a

**Crit** 

n de

e du

core

en

inte

ites

z en

sapportoient des marchandises de prix. Que ne les ayans pas voulu vendre cette année là, à quelques marchads Alemands, qui estoient allez à Bergues pour les acheter; les marchands Alemans n'en dirent mot, mais convierent ces matelots à soupper, & les tuërent tous en vne nuit. La chose a peu d'apparence de la façon qu'elle est escrire; car il n'est pas croyable que l'on allast si librement en ce tepslà, de Noruegue en Groenland. Cela repugne à la Narration que ie vous vay faire, & qui est constante, de la de-

H iiij

cadence, & ruine entiere du commerce, & communication, que la Noruegue & le Danemare, ont euë auec le Groenland.

Vous sçaurez, Monsieur, que les Tributs du Groenlad estoient anciennement destinez, & employez, pour la table des Roys de Noruegue, & que pas vn matelot n'eust osé aller en Groenland sans congé, sur peine de la vie. Il arriua, qu'en l'année 1389, que Henry Euesque de Garde passa en Danemare, & assista, comme ie vous ay dit, aux Estats de ce Royaume, qui se

tenoi gne d qui ai deux uegud Marcl estoie fans c d'auoi dont l la table traitta chand pendu crable

faincte

auoier

sans de

tenoient en Funen, sous le regne de la Reyne Marguerite, qui auoit fait la ionction des deux Couronnes, de Nor. uegue, & de Danemarc; des Marchands de Noruegue, qui estoient allez en Groenland sans congé, furent accusez d'auoir enleué les Tributs, dont le fonds estoit deu pour la table de la Reyne. La Reyne traitta seuerement ces Marchands, & ils auroient esté pendus, sans les sermens execrables qu'ils firent sur les sainctes Euangiles, qu'ils auoient esté en Groenland sans dessein, & que la Tem-

du ca-

le

e le

ur, lād

sti-

tae,&

osé

onrri-

que

rde

sta,

i se

pesteles y auoit iettez. Qu'ils n'en auoient rapporté, que des marchandises achetées,& n'auoient touché en façon quelconque aux Tributs de la Reyne. Ils furent relachez fur leur serment. Mais le danger qu'ilseschapperent, & les defenses rigoureuses qui furent reiterées, d'aller en Groenlandsans congé, intimiderent si fort les autres, que depuis ce temps-là, qui que ce fust, marchand, ny matelot, ne s,y osa hazarder. La Reyne y enuoya quelque teps apres des Nauires, que l'on n'a iamais reueus depuis; & l'on a

cela m mais pe comme lots de effraye: n'oseres te mer. ua en m dans les les youl tint nu enland.

La C de qui i' stoire, ra ce messm grace 14 ls

IC

Sc

n

de

CZ

n-

es

u.

10-

le-

le-

CC

Dt,

nc

cs

a-

cela mesme que l'on n'a iamais peu sçauoir, ny où, ny
comment. Les vieux matelots de Noruegue, surent
estrayez de cette nouuelle, &
n'oserent retourner sur cette mer. La Reyne qui se trouua en mesme temps engagée
dans les guerres de Suede, ne
les voulut pas presser, & ne
tint nul compte du Groenland.

La Chronique Danoise, de qui i'ay appris cette Histoire, rapporte, qu'enuiron ce mesme temps, & l'an de grace 1406. l'Euesque Eskild

de Drunthen, voulut auoir le mesme soin du Groenland que ses predecesseurs auoiet eu, & y enuoya vn nommé, André, pour succeder à la place de Henry, Eucsque de Garde, en casqu'il fût mort, ou luy en rapporter des nouuelles, s'il estoit viuant. Mais depuis qu'André fut monté sur son vaisseau, & qu'il eut fait voile, on n'en a eu aucunes nouuelles, & quelque soin que l'on y ait rapporté, ila esté impossible d'apprendre ce que luy, & l'Euesque Henry, estoient deuenus. C'est le dernier Euesque qui

a esté pourl me Cl vn déi Roys la Rey ques a àpresci voir, o yns on ou le de eu de re Etilim vous ap de fatali qui nou

connoil

lebre,

a esté enuoyé de Noruegue, pour le Groenland. La mesme Chronique Danoise fait yn dénobrement de tous les Roys de Danemarc, depuis la Reyne Marguerite, iusques au Roy Christian IV. à present regnant; pour faire voir, ou le peud'estat que les vns ont fait du Groenland, oule desir que les autres ont eu de retrouuer cette terre. Et il importe, Monsieur, que vous appreniez cetté suitte de fatalitez, ou de malheurs, qui nous ont fait perdre la connoissance d'vn Pays eelebre, qui a esté autrefois

oir and oiet

mé, à la le de

ort,

Mais

onté l eut

ucu-

lque

orté, ren-

ique

nus.

qui

connu, habité, & pratiqué, des peuples de nostre monde.

Le Roy Erric de Pomeranie succeda à la Reyne Marguerite; & come c'estoit vn Prince estranger, & nouueau venuen Danemarc, il ne s'informa pas seulement, s'il y auoit vne contrée au monde qui s'appellast Groenland.

Christophe de Bauiere, qui succeda à Erric, employa tout son regne à faire la guerre aux Vandales, qui sont les Pomerains. La famille d'Oldembourg, qui regne auiour d'huy en Danemarc, com-

mença grace stian pr cette ra ses pens na vers lerinage Pape le s pour la mare, & stablir vi

Christian Christian nellemen ronné Ro qui luy se

recounter

penhagu

mença de regner, en l'an de grace 1448. Le Roy Christian premier de cenõ, & de cette race, au lieu d'adresser ses pensées au Nord, les tourna vers le Midy. Il sut en pelerinage à Rome, obtint du Pape le pays de Dithmatche, pour la couronne de Danemare, & vne permission d'establir vne Academie à Coppenhague.

iti-

Arc

era-

[ar-

vn

cau

in.

il y

on-

nd.

rc,

oya

ICI.

les

北

ur.

m-

Christierne II. succeda à Christian I. & promit solennellement, lors qu'il sut couronné Roy, de faire tout ce
qui luy seroit possible pour
recouurer le Groenlad. Mais

nemar

sé à la

lier, E

tilhom

deverti

fut fai

Drunth

de son i

dans son

occupa 1

recherch

des moy

cut tous

loient; ex

chands, 8

deNorue

quelque co

fit faire vi

nemarc

bien loin de recouurer vne terre que ses predecesseurs auoient perduë, il perdit les Estats mémes qu'il possedoit. Ses cruautez le firent chasser de la Suede, que la Reyne Marguerite auoit iointe aux deux Couronnes, de Noruegue, & de Danemarc, & des trois n'en auoit fait qu'vne. Il se retira en Danemarc, aucc le mesmeEsprit de fureur qui l'auoit possedé en Suede; & les Danois, qui ne le purent souffrir non plus que les Sucdois, le déposer et du Royau me; à cause de quoy il est peint entre les Roys de Da-

py tei

du Groenland.

ne

urs

les

oit.

af-

ync

aux

uc-

des

nc.

ucc

qui

; &

ent

uc-

au-

est

)a.

arc

nemarc auce vn Sceptre cafsé à la main. Son Chancelier, Erric Valkandor, Gentilhomme Danois, de grandevertu, & de grand esprit, fut fait Archeuesque de Drunthen, apres la disgrace de son maistre. Il se retira dans son Archeuesché, où il occupa tout son Esprit à la recherche du Groenland, & des moyens d'y paruenir. Il leut tous les liures qui en parloient; examina tous les marchands, & tous les matelots de Noruegue, qui en auoient quelque connoissance; & se sit faire vne carte de la route

1

130

que l'on y deuoit tenir. Mais comme il voulut executer ce dessein, en l'année 1524. il fut querellé par vn grand Sei. gneur de Noruegue, qui luy fit quitter l'Archeuesché,& le Royaume. Ilsesauua à Rome, où il mourut. Frederic premier, oncle de Christier ne, auoit occupé les Royaumes de Danemarc, & de Noruegue; & comme la faction de Christierne n'estoit pas encore bien esteinte, Frede ric qui soupçonna, & craignit Valkandor, le fit chasse de Noruegue, & dissipa la Compagnies qu'il auoit for-

mées p Groen

Ch

Frederi lage de l qu'il y d descouu

Roy de goureus

d'aller en

congé. Il fust qui c aller sans

les Norue ence temp

nires, & si

u'ils n'eu

du Groenland. Mais mées pour la descouuerte du er ce Groenland. 4. il Christian III. succeda à Sci-Frederic I. Il fit tenter le pasluy sage de Groenland, mais ceux é,& qu'il y enuoya ne le peurent Rodescouurir. Ce qui obligea ce leric Roy de leuer les desenses ritiesgoureuses, que les Roys ses yaupredecesseurs auoient faites, Vord'aller en Groenland sans leur tion congé. Il permit à qui que ce pas fust qui en auroit enuie, d'y cdealler sans sa permission. Mais crailes Noruegues se trouverent assa ence temps là si foibles de Naa les vires, & si pauures d'ailleurs, for qu'ils n'eurent pas le moyen

des'équipper pour vn voyage si difficile, & si hazardeux.

Le Roy Frederic II. succe da à la pensée de son percChristian III. Il enuoya vn nomme Mognus Heigning sen, à la découverte du Groenland. Et si la chose est telle que le Chroniqueur l'a escrite, il y avn se cret inconnu, & vne cause ca chée, qui s'oppose visiblemet au dessein que l'on a pour la connoissance de cette terre Mognus Heigningsen, apres beaucoup d'erreurs, & de mau qui auoit uaises rencontres, descouurit S'il auoit le Groenland, mais ne le peur Remore, approcher; parce que d'abord roit alleg

qu'ile uire s'a quoy cstonn c'estoit vn grai auoit po choit fr uancer, culer, & nemarc; cequi lu au Roy q mant au ige

cce.

hri

mć

dé-

Etfi

nro.

n sc.

c ca

met

ur la

CITC.

pres

mau

qu'ileut veu la terre, son Nauire s'arresta tout court; de quoy il fut extrémement estonné, & aucc raison; car c'estoiren pleine mer, dedans vn grand fonds d'eau, il n'y auoir point deglace, & levet choit frais. Ne pouuant aduancer, il fut contraint de reculer, & deretourner en Danemarc; où il sit le rapport de cequi luy estoit arriué, & dit au Roy qu'il y auoit del'Aymant au fonds de cette mer, quiauoit arresté son vaisseau. urit S'il auoit sceu l'Histoire de la peu Remore, peut-estre qu'ill'auport toit alleguée aussi à propos

134

que celle de l'Aymant. Cette aduanture arriva l'an 1588. ou enuiron, que le Roy Frederic II. regnoit. Et nostre Chronique Danoise, qui s'est attachée à la suite du temps,a inseré entre les Roys Christian, & Frederic, vne longue Narration d'vn voyage que Martin Forbeisser, Capital ne Anglois, entreprit pourk mesme Groenland, en l'année 1577. Cette Natration donne beaucoup plus de connoissance du Groenland, & de ses peuples, que celle que nous auons cue iusques icy C'est pourquoy i'ay estimé à

propos version

d'Angle en l'ans uzz. Il le peut la, à cau glaces,

furpris Estant d re, il fit auoit ve

both; & fa relation to Terre

temps rei

38.

re-

tre

cft

05,2

nri-

gue

que

tai-

urk

'an-

tion

con-

,&

que

nć ž

propos de vous enuoyer vne version de cequ'elle en a dit.

Martin Forbeisser partit d'AngleterrepourGroenlad, en l'année, comme i'ay dit, 127. Il le descouurit, mais ne le peut aborder cette annéelà, à cause de la nuit, & des glaces, & que l'Hyuer l'auoit surpris dans fon voyage. Estant de retour en Angleterre, il fit le rapport de ce qu'il auoit veu, à la Reyne Elizabeth; & la Reyne crût, sur sa relation, auoir gagné cette Terre inconnue. Le Printemps reuent, elle luy donna trois vaisseaux, auec lesquels

I iii

Forbeisser partit, & ayant reueu la Terre y aborda, du costé du Leuant. Les habitans du lieu où il prie terre, s'enfuirent à l'abord des Anglois, & abandonnerent leurs maisons, pour se cacher, qui ça, qui là. Il y en eut qui grimperent de peur, sur les pointes des rochers les plus hauts, d'où ils se precipitetent en bas dedans la mer. Les Anglois qui ne peurent appriuoiser ces Sauuages, entreret das les maisons qu'ils auoient abadonnées. C'estoient proprement des Tentes, faites de peaux de veaux marins, ou

de Bale tre gre suës a nerfs. toutes portes. ucft, l'a s'estoic Ventse le plus, l trouuer maisons mehide meence meneret

qu'elle te

les arrac

le Vieille

S

S,

2,

C-

cs

S,

cn

niet

nt

U

de Balenes, estenduës sur quatre grosses petches, & cousuës adroittement auec des nerfs. Ils remarquerent que toutes ces tentes avoiét deux portes, l'vnedu costé de l'Ouest, l'autre du Sud; & qu'ils s'estoient mis à couuert des Vents qui les incommodoiet le plus, l'Est, & le Nord. Ils ne trouuerent dans toutes ces maisons, qu'vne vieille femme hideuse, & vneieune femme enceinte, laquelle ils emmeneret, auec vn petit enfant qu'elle tenoit par la main. Ils les arracherent des mains de le Vieille qui heurloit horri-

blement. Estans sortis de là, ils costoyerent cette mer du costé de l'Est, & virent vn Monstre sur l'eau, de la grosseur d'vn bœuf, qui portoit au bout du muffle, vne Corne Mesure longue d'vne aulne & demie,

de Dane- qu'ils crurent estre vn Licorne. Ils singlerent de là, vers le Nordest & descouurirent vne Terré qu'ils aborderent, parcequ'elleleur parutagreable. Et quoy que cette terre fust dans le cotinent du Groenland, ils l'appellerent, Anauavich, pour la pouuoir retenir sous yn autre nom. Ils trouuerent que cette contrée

clto mer soic les p csto ferei que cont l'or i & en tonn qu'il ser le

re, &

blant

fer au

par si

Angl

estoit sujette à des tremblemens de terre, qui renuersoient degrads rochers dessus les plaines; & que le sejour en estoit dangereux. Ils ne laisserent pas de s'y arrester quelque temps, parce qu'ils rencontrerent des grauiers, où l'or reluisoit abondamment, & en remplirent trois cents tonneaux. Ils firent tout ce qu'ils peurent pour appriuoiser les Sauuages de cette terre, & les Sauuages firent semblant de se vouloir appriuoifer auec eux. Ils respondirent par signes, aux signes que les Anglois leur faisoient; & leur

là, du vn of-

oit rne nie, or-

ent,

rca-

rre ro-

na-

rc-Ils réc

donnerent à entendre, que s'ils vouloiet aller plus haut, ils trouueroiet ce qu'ils cherchoient. Forbeisser leur respondit qu'il y iroit, & s'estant mis sur vne chalouppe auec quelques soldats, donna ordre à ses trois Vaisseaux de le suiure. Il costoya le riugge en haut, & ayant apperçeu quantité de Sauuages sur des rochers, apprehenda d'estre surpris. Les Sauuages qui le conduisoient de dessus la riue, reconnurent la crainte qu'il auoit euë; & pour ne le pas essaroucher, firent paroistre de dessous la digue, trois ho-

mes b mieuz tres , gnes, mitié Forbe ne foy sur le 1 sur de gnez. estoien furent virent v precipi port. C beisser. ferebut

Ils tasch

du Groenland. 141

mes beaucoup mieux faits, & mieux habillez que les autres, qui le prierent par signes, & demonstrations d'amitié, de vouloir aborder. Forbeisser alloit à eux de bone foy, ne les voyat que trois sur le port, & des Sauuages sur des rochers assez esloignez. Mais les autres qui estoient cachez sous la digue, furent impatients quand ils virent venir Forbeisser, & se precipiterent en foule sur le port. Ce qui fit reculer Forbeisser. Mais les Sauuages ne se rebuterent point pour cela. Ils tascherent tousiours d'at-

n

1-

ום ביו

tirer les Anglois, & ietterent quatité de chairs cruës sur le riuage, comme s'ils eussent eu à faire à des dogues. Les Anglois n'auoiet garde d'en approcher, &les Sauuagess'auiserent d'yne autre suse. Ils porterent vn home estropié, ou qui seignoit de l'estre, sur le bord de la mer; & l'ayant laissé là, neparurent non plus de quelque temps, que s'ils se fusset retirez bien-loin de là, & tout à fait. Ils s'estoict imaginez que les Anglois, selon la coustume des Estrangers, viendroient enleuer ce miserable, qui ne se pouuoit sau-

ucr., p cheme qui se perie, moulq cstropic saut, & viste qu que les incroya la digue glois, yr se de pie auec des de quoy querent vne descl

& de can

uer, pour leur seruir de truchement. Mais les Anglois qui se douterent de la tromperie, tirerent vn coup de mousquet sur le Sauuage estropié, qui se leua en sursaut, & gagnale terrain plus viste que le pas. Ce fut alors, que les Sauuages en nombre incroyable, borderent toute la digue, & tireret sur les Anglois, vnequatité prodigieuse de pierres, & de fléches, auec des fondes, & des arcs; de quoy les Anglois se moquerent, & à leur tour, firent vne descharge de mousquets, & de canons, qui les escar-

1Ś

င

terent en yn moment.

La Relation dit, que ces Sauuages sont traitres; & farouches; & que l'on ne les peut appriuoiser, ny par caresses, ny par presens. Ils sont gras, & dispos, de couleur oliuastre. Ontient qu'il y en a de Noirs parmy eux, come des Æthiopiens. Ils sont habillez de peaux de Chiens ma rins, cousues de nerfs. Leurs femes sont escheuelées. Elles reuersent leurs cheueux derriere les oreilles, pour monstrer leur visages, qui sont peints de bleu, & de iaune. Elles ne portent point de cotillons,

ces
fales
caont
leur
y en
ome
hamaeurs
lles

derion-

inc.

ons,







Teste du poisson NARWAL, auec un tronçon de sa dent, ou de sa corne, long de quatre pieds.





Sanuage pefchant dans fon bateau.





tillon mais faits qu'elle les aut ses po leurs : miroi que les ou que les nau qui vei Lesche des fem testins aucc d

Leshab

tillons, comme nos femmes, mais quantité de caleçons, faits de peaux de poissons, qu'elles chaussent les vns sur les autres. Chaque caleçon a ses pochettes, où elles fourrent leurs couteaux, leur fil, leurs aiguilles, leurs petits miroirs, & autres bagatelles, que les Estragers leur portet, ou que la mer leur reiette, par les naufrages des estrangers qui veulent aller chez eux. Les chemises des hommes, & des femmes, sont faites d'intestins de poissons, cousus auec des nerfs fort deliez. Les habits des vns, & des au-

tres, sont larges; & ils les. sanglent auec des courroyes de peaux de poissons. Ils sont puants, salles, & vilains. Lour langue leur sert de seruiette, & de mouchoir; & ils n'ont nulle bonté de ce que les autres hommes ont hontel Cenx-là sont estimez riches parmy eux, qui ont quatité d'aros, de fondes, de bateaux, & de rames. Deur arcs font courts, & leur's fleches desliées, armées par le bout, d'os, ou de cornesaiguisées. Ils sont adroits à virer de l'arc, & de la fonde, & à darder les poissons dans l'eau aucc des iauclots. Leurs petits

Bate peau. nyp scul. font i les yn liens pcaux gros n tent vi plus. I tes de r mises, d cousus Etquoy fer dans liczauce

force ,

es

r

Ş.

er-

ils

ue

on-

ri-

uã-

ba-

arcs

hes

out

écs.

arc,

der

ucc

tits

Bateaux sont couuerts de peaux dechiens marins, & il n'y peut entrer qu'vn home seul. Leurs grands Bateaux sont faits de bois, attachez les yns aux autres, auec des liens de bois, & couverts de peaux de balenes, cousues de gros nerfs. Ces bateaux portent vingt hommes pour le plus. Leurs Voiles sont faites de mesme que leurs chemises, d'intestins de poissons, cousus de plus petits nerfs. Et quoy qu'il n'y ait point de fer dans ces bateaux, ils sont liezauectant d'adresse, & de force, qu'ils s'engagent li-K ij

brement dessus, en pleine mer, & ne se soucient point des orages. Il n'y a point de Beste venimeuse dedans leur terre, que des Aragnées. Ils ont des Cousins en grand nombre, qui piquent asprement, & leur piqueure fait des esseucures difformes sur le visage. Ils n'ot point d'eau douce, que celle qu'ils reseruent des neges fonduës. Le Chroniqueur tient, que le grand froid, qui serre les venes de la terre, bouche le passage des Sources. Ils ont des Chiens extraordinairement grands, qu'ils attellet à leurs Traineaux, & s'en seruent

cheu

ratio

Chro rée de de Ma l'a esc a ouy ancier

foient

temps

Danen present deric I enland trouue du Groenland. 149 comme on se sert ailleurs de cheuaux.

10

nt

dc

ur

lls

nd

rc-

ait

fur

cau

cr.

Lc

e le

vc-

bal-

des

ent

urs

ent

C'est la sin de cette Narration; & ie ne sçay si le Chroniqueur Danois l'a tirée de la Relation Angloise de Martin Forbeisser, ou s'il l'a escrite sur le recit qu'il en a ouy faire; à l'exemple de ces anciens Danois, qui composoient les Histoires de leur temps, sur des Vandeuille.

Reuenons aux Roys de Danemarc. Christian IV. à present regnant, sils de Frederic II. prit à cœur le Groenland, & se resolut de le trouuer, quoy que son pere,

K iij

150

& son ayeul, l'eussent tenté inutilement. Pour reussir das ce dessein, il fit venir d'Angleterre yn Capitaine, & Pilote expert, qui auoit la reputation de sçauoir tres-bien cette mer, & cette route. Estant pourueu de ce pilote, il equippa trois bons nauires, sous la conduite de Gotske Lindenau, Gentilhomme Danois, leur Admiral; qui partit du Sundt aux premicres chaleurs de l'année 1605. Les trois vaisseaux vogueret ensemble quelque teps. Mais comme le Capitaine Anglois eut atteint la hauteur

quil te du glace enlan & m min d port d'Islan legué mesm nois, ne An dre ce conti le No fon co n'eut

l'ancre

é

1i-

c.

en

c.

te,

CS,

ke

ne

jui

ic-

05.

rēt

ais

ur

131

qu'il cherchoit, il prit la route du Sudouest, de peur des glaces, pour aborder le Groenland auec plus de facilité, & moins de peril. Et le chemin qu'il prit auoit du rapport auco l'ancienne routé d'Islande, que ie vous ay alleguée, en ce qu'elle Jonne le mesme aduis. L'Amiral Danois, croyant quele Capitalne Anglois ne deuoit pas predre cette route du Sudouest, continua la sienne droit vers le Nordest, & arriua seul de son costé, en Groenland. Il n'eut pas plustost mouillé l'ancre, que quantité de Sau-

K iiij

uages, qui l'auoient descouuert du haut de la riue où ils estoient, sauterent dans leurs petits bateaux, & le vindrent voir dans son vaisseau. Il les receut auec grande ioye, & leur presenta de bons vins à boire; mais les Sauuages les trouuerent amer, & firent laidegrimace en les beuuant. Ils virent des graisses de balene, qu'ils demanderent; & on leur en versa de grands pots, qu'ils aualerent auec plaisir, & auidité. Ces barbares auoient porté des peaux de renards, d'ours, de veaux marins, & vn grand nom-

bre de nique en pied qu'ils t guilles roirs, sembla Danois se moq l'argent estoit of vnc paff ouurage ment su donnoic qu'ils au leurs arc

leurs bat

CS

It

CS

& à

cs

nt

nt.

e-

&

ds

ec

02-

1X

X

153

bre de cornes, que le Chroniqueur appelle precieuses, en pieces, bouts, & tronços, qu'ils troquerent auec des aiguilles, des couteaux, des miroirs, des agraffes, & autres semblables vetilles, que les Danois auoient estallées. Ils se moquoient de l'or, & de l'argent monoyé qui leur estoit offert, & tesmoignoiet vne passion extréme pour des ouurages d'acier, car ils l'ayment sur toutes choses; & donnoient pour en auoir, ce qu'ils auoient de plus cher, leurs arcs, & leurs fleches, leurs bateaux, & leurs rames;

& quand ils n'auoient rien plus à donner, ils se despouil. loient, & bailloiet leurs chemises. Gotske Lindenaudemeura 3. iours à cette rade, & la Chronique ne dit point qu'il y mit pied'à terre. Il n'o. sa pas, sans doute, hazarder vne descente, ny exposer le petit nombre de ses gens, à la multitude incoparablement plus grande des Sauuages de cette contrée. Il leua l'ancre, & partit le quatriéme iour; mais auant partir, il retint deux Sauuages dans son vaisseau, qui firent tant d'efforts, pour se defaire des mains des

Danoi lamer lesarre à terre emmer des cris bre espe & de fle nois; coup d'terent. seul en il estoit

Le suiuy de nois, en comme

qu'il au

en

ail-

hc-

de-

adc,

oint

n'o-

r der

er le

à la

nent

es de

cre,

our;

etint

vaif-

orts,

s des

Danois, & s'eslancer dedans lamer, qui les falut lier pour lesarrester. Ceux qui estoiet à terre, voyans garroter, & emmener les leurs, ietterent des cris horribles, & vn nombre espouuentable de pierres, & de fleches, contre les Danois; qui leur lacherent vn coup de canon, & les escarterent. L'Admiral retourna seul en Danemarc, comme ilestoit arriué seul à l'endroit qu'il auoit abordé.

Le Capitaine Anglois, suiuy de l'autre nauire Danois, entra dans le Groenlad, comme dit le Chroniqueur,

al'extremité de la terre qui respond au Couchant; & cette extremité ne peut estre que le cap Faruel. Aussiest-il certain qu'il entra dans le golfe Danis, & costoya la terre de l'Est de ce golphe. Il descouurit quantité de bons ports, de beaux pays, & de grandes plaines verdoyantes. Les Sauuages de cette contrée troquerent auec luy, comme les Sauuages de l'autre auoient troqué auec Gotske Lindenau. Ceux-cy telmoignerent estre beaucoup plus dessians, & timides, que les autres; car ils n'auoient

pas pl auoien nois, leurs b l'eussen cust cou eurent e à terre Ports, & la. Le beau, à cendire & pierre Norueg les fumé avoit des trouucre

pierres

pas plustost receu ce qu'ils auoient troqué auec les Danois, qu'ils s'enfuyoient à leurs bateaux, comme s'ils l'eussent derobé, & que l'on cust couru apres. Les Danois eurent enuie de mettre pied à terre à quelqu'vn de ces Ports, & s'armerent pour cela. Le pays leur parut assez beau, à l'endroit où ils descendirent, mais sablonneux, & pierreux, comme celuy de Noruegue. Ils iugerent par les fumées de la terre, qu'il y avoit des mines de souffre, & trouuerent grand nombre de

pierres de mine d'argent,

qui

& & ftre

R-il

s le a la

c. Il

ons

Se de

an-

cette

luy,

l'au-

Go-

tel-

cup

que

ient

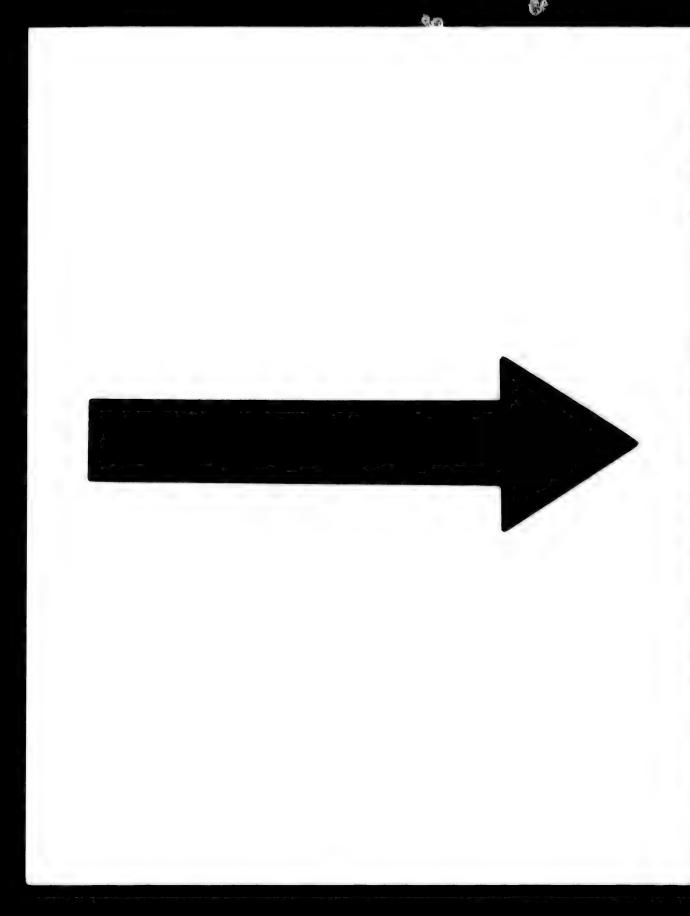

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503 STILL SERVICE STATE OF THE STAT



qu'ils porterent en Dancmarc, où l'on tirade cent pesant de pierre, vingt-six onces d'argent. Ce Capitaine Anglois, qui trouua tant de beaux Ports tout le long de cette coste, leur donna des noms Danois, & en fit vne carte, auant partir de là. Il fit predre aussi quatre Sauuages des mieux faits que les Danois purent attrapper; & l'vn de ces quatre deuint si enragéde so voir pris, queles Danois no le pouuant trainer, l'assommeret à coups de crosles demousquets; ce qui intimidales autres trois, qui sui-

uirent forma corps ger lan re les a chemit mer, & bat fur cher de Danois demous ics, do queles S bruit, &

çà, & là

lage libro

monterë

cuerent l

du Groenland. uirent volontairement. Il se forma en melme temps vn corps de Sauuages, pour vengerlamort de l'yn,&recourre les autres. Ils couperent chemin aux Danois, entre la mer, & eux, pour liurer combat fur le port, & les empescher de s'embarquer: mais les Danoisfirent vne descharge demousquets, & leurs nauius, de canons; si à propos, queles Sauuages estonnez du bruit, & du feu, s'enfuyrent cà, & lai fferent le passagelibre aux Danois; qui remonteret sur leurs vaisseaux, euerent les ancres? & retour-

peon-

ine t de g de

des

Il fit

Dal'vn

enra.

Dainer,

crof-

inti;

i sui-

nerent en Danemarc, auecles trois Sauuages, qu'ils presenterent au Roy leur maistre, qui les trouua beaucoup mieux faits, & plus polis, que les deux que Gotske Lindenauauoit amenez; differents d'habits, de langage, & de mœurs.

Le Roy de Danemarc satisfait de ce premier voyage, se resolut pour le second; & renuoya l'année d'apres 1606. le mesme Gotske Lindenau, auec cinq bons vaisseaux, en Groenland. Cét Admira partit du Sunt le 8. iour du res s'es mois de May, & mena auce lards, &

luy le Capit dansl seruir cheme cens to nomp en leur iut de i & fuci tske Li del'An taine A qui est. du gol Faruel.

luy les trois Sauuages que le Capitaine Anglois audit pris dans le golfe Dauis, pour luy seruir d'adresse, & de truchement. Ces pauures innocens témoignerent vne ioye nompareille de lout retour en leur pays! Vn d'eux mousut de maladie en pleine mer, & fut iotté hors le bord. Gotske Lindenau tine la route del'Amerique, que le Capitaine Anglois auois tenue, qui est cella du Sudouest, & du golfe Dauis, par le cap Faruel. Vn de ces cinq nauiur du res s'esgara par les brouila auce lards, & les quatre arriverent

cles cnstre,

coup ,que

nderents

& de

IC fayage,

nd;& 1606.

enau, ux,en

mira

luy

en Groenland, lea, d'Aoust. A la promiere rade où les Da nois mouillerent l'ancre, les Sanuages se monstrerent en grand nombre fur le riuage, maising voulurent point trafiques: & commeils telmois gnerent de se désign des Danois, les Danois ne se voulurent point fier active Ce qui les obligea deschanger de poste, & demonser plus haus, où ils trouveretva port plus beaufquo le premier, mais des Saurages d'aux fi manuais se humeur que les premiers; car ils regardoient les Danois auce défiance : & intention

deles voulu re. Le rent n qu'aux vne de auant stoyoi Sauuag auec lei Danois les fois bords, auec leu tits equ dedans.

nois ay

vne troi

M.

)a.

les

cn

gd;

tra-

OIE

Da-

alu-

qui

po-

auc,

plusi

nais

uaio

CTS3

JOIS!

ion

163

deles combattre, en cas qu'ils voulussent mettre pied à terre. Les Danois qui ne voulurent non plus se fier à ceux-cy, qu'aux autres, n'y hazarder vne descente, allerent plus auant 3 & comme ils costoyoient la terre, & que les Sauuages les costoyoiet aussi auec leurs petits bateaux; les Danois surprirent à diuerses fois, & menerent à leurs bords, six de ces Sauuages, auec leurs bateaux, & les petits equipages qui estoient dedans. Il aduint que les Danois ayans mouillé l'ancre à vne troisiéme rade, vn valet

L i

de Gotske Lindenau, soldat hardy, & entreprenant, pria instamment son maistre de luy permettre de descendre seul, pour reconnoistre ces Sauuages. Il luy dit, qu'il tascheroit, ou de les appriuoiser par les marchandises qu'il leur porteroit, ou de se sauuer, en cas qu'ils eussent quelque mauuais dessein cotre luy. Le maistre se laissa vaincre par l'importunité de son valet. Mais le valet n'eut pas mis pied à terre, qu'il fut tout d'vn temps, saisi, tué, & mis en pieces par les Sauuages; qui se retirerent du port

apres rent : Danc cspécs faites de ces pelle V & aigi &neti fielles cier. G qu'il r pour lu na voil de ses pi dois,eu quitter

ta de de

lat

ria

de

dre

ces

u'il

pri-

ises

de

**lent** 

co.

aissa

é da

cut

fut

6,80

ua-

ort

165

apres cette action, & se mirent à couuert du canon des Danois. Les couteaux & les espées de ces Sauuages, sont faites de cornes, ou de dents, de ces poissons que l'on appelle Vnicornes, esmouluës, & aiguisées, aucc des pierres; & netrachent pas moins que sielles estoient de fer, & d'acier. Gotske Lindenau voyat qu'il n'y auoit rien à faire pour luy en ce pays là, tourna voile en Danemarc; & vn deses prisonniers Groenlandois, eut vn si grand regret de quitter son pays, qu'il seietta de desespoir dedans la mer,

L iij

& se noya. Les Danois trouucrent en reuenant le cinquiéme nauire qui s'estoit esgaré en allant; mais ils ne furent que cinq iours ensemble, car vne tempeste qui se leua les escarta tous cinq, & ils ne purent se reioindre qu'vn mois apres que l'orage finit. Ils arriuerent à Coppenhague, apres beaucoup de peine, & de peril, le 5. iour d'Octobre suiuant.

Le Roy de Danemarcentreprit le troisiéme & dernier voyage qu'il a fait faire en Groenland, auec deux grads Vaisseaux, sous le comman-

deme pays Karft il dör ucgue seruir duite. ceCap le 13. c marqu peu ia tiéme luiuan mets de enland derlate ces qui

&quis

du Groenland. dement d'vn Capitaine du pays de Holstain, nommé Karsten Richkardt sen, à qui il dona des marelots de Noruegue, & d'Islande, pour luy seruir de guide, & de conduite. La Chronique dit, que ceCapitaine partie duSundt, le 13. du mois de May, sans marquer l'année, que ien'ay peu iamais sçauoir. Le huitiéme iour du mois de Iuin suiuant, il descouurit les sommets des montagnes de Groenland; mais il ne pût aborder la terre, à causes des glaces qui y estoient attachées, & qui s'estendoiet bien auant

coup iour c enrnici re en

ou-

in-

toit

s nc

cm-

ui sc

j,&

ndre

rage

Cop-

grāds man-

dans lamer. Il y auoit dessus ces glaces, d'autres glaces si haut amoncelées, qu'elles sembloiet de grands rochers. Et le Chroniqueur remarque en cét endroit, qu'il ya des années que les glaces de Groenland ne se fondent point en Esté. Le Capitaine Holstainois fut contraint de reuenir sans rien faire; & ce qui l'obligea encore plus à cela fut, que son second nauire s'estoit escarté du sien, dans vne tempeste qui les auoit separées; & qu'il estoit seul lors qu'il aborda les glaces. Le Roy de Danemare re-

ceut : bilité

que se premi cinq restez voyag vne po diray, de Dan sonnes particu de les se neantn la liber

ils vou

rissoit d

ceut ses excuses, & l'impossi-

bilité qu'il allegua.

Vous me demanderez, que sont deuenus les quatre premiers Sauuages, & les cinq derniers, qui estoient restez des deux premiers voyages. Ie vous en feray icy vne petite Histoire; & vous diray, Monsieur, que le Roy deDanemarc establit desPersonnes, qui curent vn soin particulier de les nourrir, & de les garder; de telle sorte neantmoins, qu'ils auoient la liberté d'aller par tout où ils vouloient. On les nourrissoit de laict, de beurre, &

flus cs fi

elles icrs.

naril ya es de

dent tainc at de

& ce lus à

d nasien,

i les stoit

glaere170

de fromage; de chairs cruës, & de poissons cruds; de la mesme façon qu'ils viúoient en leur pays; parce qu'ils ne se pouuoient accoustimer à nostre pain, & à nos viandes cuittes; moins en core au vin, & qu'ils ne beuuoient quoy que ce soit de si be cœur, que degrands traits d'huyle, ou de graisse de Balene. Ils tournoient souuent la teste vers le Nord, & suspiroie auec tant d'amou pour leur patrie, que leur garde estant relaschée, ceux qui se peuret saisir de leurs petits bateaux, & de leurs rames, se mirent

en m traied furpri du Su costes sans le nerens qui o les obs & de l liberté malade

uans, & Ambai

langue

de Dan

en mer pour en hazarder le traiect. Mais vn orage qui les surprit, à dix, ou douze lieuës du Sundt, les reietta sur les costes du Schone, où des Païsans les prirent, & les ramenerent à Coppenhague. Ce qui obligea leurs gardes de les observerauec plus de soin, & de leur donner moins de liberté. Mais ils deuenoient malades, & mouroient de langueur.

Il en restoit cinq de viuans, & de sains, lors qu'vn Ambassadeur d'Espagne arriua en Danemarc. Le Roy de Danemarc, pour le diuer-

uës, le la pient

ls ne aer à indes

vin, quoy

coeur, uylc, e. Ils

reste roiet

r leur Mant

euret eaux,

irent

tir, luy fit voir ces Sauuages, & luy donna le passe-temps de l'exercice de leurs petits bateaux dessus la mer. Pour bien comprendre la forme, ou la façon, de ces bateaux; representez-vous, Monsieur, comme vne Nauette de Tisseran, de dix ou douze pieds de long; faite de bastons de balene, larges, & espais, d'vn doigt ouenuiron; couuers dessus & dessous, commeles bastons d'vn Parasol; de peaux de chiens, ou de veaux marins, cousuës de nerfs. Que cette machine est ouier. Fig uerte en rond par le milieu,

de la la l'endro s'estress deux bo ce qu'el licu. Q se, de s ux deu tons de kliez er e,qui e la cir ous les ont rend

fle de des

u cercle

ne anse

de la largeur d'vn homme à l'endroit des flancs, & qu'elle s'estressit en pointe par les deux bouts, à proportion de cequ'elle est grosse par le milieu. Que la force, & l'adresle, de sa structure, consiste aux deux bouts, où ces batons de balene sont ioints, kliez ensemble; à l'ouuertue, qui est le cercle de dessus, la circonference duquel ous les bastons de dessus se ontrendre; & au demy-cerde de sous, qui est attaché u cercle de dessus, comme ne anse renuersée à son paier. Figurez-vous que par

ges, mps etits

Pour me,

aux; icur,

Tifpieds

ns de , d'vn

uerts neles

; de

eaux nerfs.

ou-

licu,

ce demy-cercle, passent, ou aboutissent, les bastons de dessous, & ceux des costez; Et que le tout est si bien lié, si bien cousu, & si bien tendu; qu'il est capable par sa legereté, & l'adressedont il est composé, de soustenir les efforts d'vn orage en pleinemer. Les le sçaus Sauuages s'assoient au fond androit, de ces bateaux, par l'ouverture de dessus, les pieds tendus unt tous vers l'vn, ou l'autre, des deux laucnt d bouts; bouchent cette ouver- oup mie ture auec le bas de leurs camisoles, faites de peaux de chies, e se serue ou de veaux marins, qu'ils ame, de sanglent par dessus; se serrent ng, plas

les po sembe aucc de bout d telle for rage les bute de latriue

du Groenland. les poignets des manches; s'embeguinent, & se brident auec des coeffes, attachées au bout de leurs camisoles; de telle sorte qu'encore que l'Orage les renuerse, & les culbute dedans la mer (comme arriue assez souuent) l'eau er.Les de sçauroit entrer par aucun fond indroit, ny de leurs bateaux, nertu- y de leurs habits. Ils remonendus ent tousiours sur leau, & se s deux auuent d'vne tempeste, beauouver- oup mieux que s'ils estoient cami edans vn grand nauire. Ils chies, ese seruent que d'vne petite qu'ils lame, de cinq à fix pieds de errent ng, platte & large par les

t, ou

ns de

oftez;

lié, si

endu;

egere-

com

fforts

deux bouts, d'vn demy-pied, ou enuiron: Ils l'empoignent auec les deux mains, par le milieu, qui est rond. Elleleur sert de contrepoids, pour les tenir en equilibre;& de double rame, pour nager des deux costez. Ce n'est pas fans raison que i ay comparé ces Bateaux à des Nauettes, carles Nauettes, qui partent de la main des Tisserans les plus adroits, ne coulent pas plus viste sur le mestier, que ces batcaux, maniez auec ces rames, par l'adresse de ces Sauuages, coulet dessus l'eau Sauuag d'Espagne L'Ambassadeur chacun

cxcrc du R croisc auec t veuë ( fant d d'eux 1 voulu ďvn d contre pée de mais la peine L'Amb fomme

sut rauy de voir faire cét exercice aux cinq Sauuages du Roy de Danemarc. Ils se croisoient, & s'entrelassoient auec tant de vitesse, que la veuë en estoit troublée; & fant d'adresse, que pas vn d'eux ne se touchoit. Le Roy voulut esprouuer la vistesse d'vn de ces petits Bateaux, contre vne Chalouppe, equipée de seize bons rameurs; mais la chaloupe eut de la peine à suiure le bateau. L'Ambassadeur enuoya vne de ces somme d'argent à chaque sl'eau Sauuage en particulier, & spagn chacun d'eux employa son

ied, poiains,

ond. oids,

re;& nager A pas

nparé

ettes, artent

ns les nt pas

r, que

acc ces

fu

argent à se faire habiller à la Danoise. Il y en eut qui mirent de grades plumes à leurs chapeaux, se botterent, & esperonnerent, & firent dire au Roy de Danemarc, qu'ils le vouloient seruir à cheual.

Cette belle humeur ne leur dura pas long-temps, car ils retomberent dans leur me lancholie ordinaire; & comme ils ne songeoient qu'aux moyens de retourner en Groculand, deux de ceux qui s'estoient mis en mer, & que l'orage auoit reiettez en Schone; que l'on soubçon-

noit n ce-qu qu'ils second auoier leurs b le Noi & ils lembo mais o qu'vn, adires dappar arriué auoit re ge, qu'

fois qu'

col de sa

du Grotnland. noit moins que les autres, en ce que l'on ne croyoit pas qu'ils se deussent exposer vne seconde fois au peril qu'ils auoient couru, se saisirent de leurs bateaux, & regagneret k Nord. On courut apres, & ils furent ioints prés de semboucheure de la mer; mais on n'en peut attrapper qu'vn,& l'autre se sauua, c'est adire se perdit; car il n'y a pas d'apparence, qu'il soitiamais arriué en Groenland. On avoit remarqué de ce Sauuage, qu'il pleuroit, toutes les fois qu'il voyoit vn enfant, au col de samere, ou de sa nour-

àla

mi-

eurs

, &

dire

u'ils

che-

ir ne

s, car

r me-

com-

u aux

Gro-

c qui

, &

cz en

çon-

M ij

risse. On iugeoit par là, qu'il estoit marié, & qu'il regrettoit sa semme, & ses enfans. Ceux qui estoient retenus à Coppenhague, surent resservez plus estroittement que de coustume; ce qui ne sit qu'accroistre le desir qu'ils auoient de reuoir leur patric, & le desespoir d'y retourner iamais.

Ils moururent presque tous de ce regret, & il ne resta que deux de ces malheureux Groenlandois, qui vescurent dix, ou douze ans, en Danemarc, apres la mort de leurs compagnons. Les Da-

nois fi pour le & leur qu'ils ( my cux & leurs telmois quelque les faire ne peur la langu estant de sible de la nos myf noient g leurs act fouuent

ciel. & a

u'il

et-

ns.

as à

cr-

que

fit

u'ils

ric,

rner

que

C IC-

neu-

vcl-

, en

t de

nois firent ce qu'ils peurent pour leur persuader de viure, & leur donnerent à entendre, qu'ils seroient traittez parmy eux, comme leurs amis, & leurs copatriotes; ce qu'ils tesmoignerent gouster en quelque façon. On tascha de les faire Chrestiens, mais ils ne peurent iamais apprendre la langue Danoise; & la Foy cstant de l'ouye, il fut impossible de leur faire comprendre nos mysteres. Ceux qui prenoient garde de plus pres à leurs actions, leur voyoient souuent leuer les yeux au ciel. & adorer le Soleil leuat.

M ii

L'vn d'eux mourut de mala. die à Kolding, en Iutland, pour auoir pesché des perles en Hyuer. Vous noterez, Monsieur, que les Moules de Danemarc sont pleines descmences de perles imparfaites, & que ceux qui en mangent, ne trouuent presque autre chose que de cette sørte de grauier dessous les dents. On pesche de ces moules en abondance dans la riuiere de Kolding. Il y en a qui ont des perles fines, quantité de petites, & quelques-vnes d'assez grosses, & rondes. Ce Groenlandois auoit fait con-

noistre perles cstoite Le Go le men gouucr de quo uicrequ Sauuag les, car mevnp noitipo cussenc. gouueri

fi cela co

roit bie

boisscau

fit perdr

ala.

nd,

rles

cz,

s de

e fc-

rfai-

nan-

sque

**Ortc** 

ents.

es en

re de

t des

e pe-

d'as-

Ce

con-

noistre que l'on peschoit des perles en son pays, & qu'il estoit expert en cette pesche. Le Gouverneur de Kolding le mena auec luy dans son gouuernement, & luy donna de quoy s'exercer dans la niuiere qui porte des perles. Le Sauuage y reüssit à merueilles, car il alloit sous l'eau come vn poisson, & n'en reuer noit point sans moules qui eussene des perles fines. Ce gouverneur se persuada, que si cela continuoit, il mesureroit bien-tost les perles au boisseau. Maisson auidité luy sit perdre son esperace, parce M iiij

que l'Hyuer le surprit, & que ne se voulant pas donner la patience d'atendre que l'Esté fust reuenu, pour continuer sa pesche, il enuoyoit ce pauura Sauuage à l'eau, comme vn barbet, & le fit plonger si souuet dans les glaçons, qu'il en mourue. Son camarade ne se peut consoler de cette perte. Il trouua moyen, aux premiers beaux iours du Printemps, d'auoir par adresse vn de ses petits bateaux, se mit secretement dedans, & passa le Sundt, auant que l'on se fust apperçeu de sa fuitte. Il fut suiuy en diligence; mais

comn ne le ou 40 Onlu qu'il trouud faillibl glouty dit par uy la co ques à d'où il a & se se Estoille de reto il toml mouru

Voi

commeil auoit le deuant, on ne le peut atteindre qu'à 30. ou 40. lieues dedans la mer. On luy fit entedrepar signes, qu'il n'auroit iamais sçeu trouuer le Groenlad, & qu'infailliblement il autoit esté englouty des vagues. Il respondit par signes, qu'il auroit suiuy la coste de Noruegue, iusques à vne certaine hauteur, d'où il auroit pris la trauerse; & se seroit conduit par les Estoilles dans son pais. Estant de retour à Coppenhague, il tomba en langueur, & mourut.

Voila quelle a esté la fin

la sté ucr

me er fi

u'il

e ne

orein-

vn mit

assa

fe Il

ais

de tous ces malheureux Groenlandois. Ils estoient, comme ie vous ay despeint les Lappes, de petite taille, & larges de quarreure; forti pectore, & armis; bazanez, camus, & commetels, ils auoiet les levres grosses, & releuées. Les despouilles de leurs bateaux, de leurs rames, de leurs arcs, de leurs fleches, de leurs fondes, & de leurs habits, sont demeurées en Danemarc. Nous auons veu à Coppenhague deux de ces Bateaux, auecleurs rames; l'vn chez M. Vormius, & l'autre chez l'hoste de Monsieur

bits fa & de chem sons, les, fa auec l coule rarcté Vorm leursleurs c & les i uent à melm

cornes

Kaland

sées. P

du Groenland. l'Ambassadeur. Leurs habits faits de peaux de chiens, & de veaux marins, leurs chemises d'intestins de poissons, & vnede leurs camisoles, faite de peaux d'oy seaux, auec leurs plumes de diuerses couleurs, sont penduës par rareté dans le Cabinet de M. Vormius, auec leurs ares, & leurs-fleches, leurs fondes, leurs couteaux, leurs espées, & les iauclots, dont ils seseruent à la pesche, armen de mesme que leurs fleches, de cornes, ou de dents, aiguislées. Nous y auons veu vn

Kalandrier Groenlandois,

:0-

m·

les

&

pe-

ca-

piet

écs.

ba-

urs

urs

its,

ne-

op-

Ba·

vn

au-

eur

composé de 25. ou 30 petits fuseaux, attachez à vne courroye de peau de mouton, qui n'est à l'vsage de qui que ce soit, que des originaires Groenlandois.

Le Roy de Danemarc fut rebuté du Groenland, & n'y enuoya plus. Mais des Marchands de Coppenhague entreprirent cette nauigation, & formerent vne Compagnie, qui subsiste encore sous le nom de Compagnie du Groenland, dans laquelle ils engagerent des personnes de condition. Gette Compagnie y enuoya deux nauires, en l'an-

néc 163 danslo te part ucau, c golfc. I lé l'anc allerent tits bat le tillac costé, a couteau aiguille ges de l'a renards, marins, nes, qu cornes; dessein, du Groenland.

189

née 1636. Ces nauires allerent dans le golfe Dauis, & à cette partie du Groenland nouueau, qui est sur la coste de ce golfc. Ilsn'eurent pas mouillé l'ancre, que huit Sauuages allerent à eux, auec leurs petits bateaux. Ils estoient sur le tillac, où les Danois d'vn costé, auoient deployé leurs couteaux, leurs miroirs, leurs aiguilles, &c. & les Sauuages de l'autre, leurs peaux de renards, de chies, & de veaux marins, & quantité de cornes, que l'on appelle de Licornes; lors que, sans autre dessein, vn coup de canon fut

its

ırui

uc

ccs

fut

n'y ar-

en-

on,

pa-

pus

ro-

ga.

ne y

in-

tiré du vaisseau, pour quelque santé qui se beuuoit. Les Sauuages espouuantez du bruit, & de la secousse, coururent aux bords du nauire, qui d'vn costé, qui de l'autre, & s'essancerent dedas la mer; d'où ils ne leuerent la teste, qu'à deux, ou trois cents pas du vaisseau. Les Danois surpris de la nouueauté de ce fait, firent signe à ces Sauuages, qu'ils reuinsent, & les asseureret qu'il ne leur seroit fait aucun mal; ce que les Sauuages creurent. Ils reuindret au nauire, apres qu'ils furent reuenus de la peur, qu'ils ne,

virent l'air sc miere çon de choisis fantaisi scs estra blot; I des mar lent dor ont choi autres, a ou en ost soient d'a que les I auec ces

de leur na

sons qui

virent plus de fumée, & que l'air se fut remis dans sa premiere tranquillité. Leur façon de trafiquer est telle. Ils choisissent ce qui est de leur fantaisiedans les marchandises estrangeres, & en font vn blot; Ils font vn autre blot, des marchandises qu'ils veulent doner, pour celles qu'ils ont choifies; & les vns, & les autres, adioustent à ces blots, ou en ostet, iusques à cequ'ils soient d'accord. Sur le temps que les Danois trafiquoient auec ces Sauuages, ils virent de leur nauire, vn de ces Poissons qui portent des cornes,

cs du

urc,

rc,

er; ste,

pas

lur-

CC

uales

roit

au-

dret

ent ne

que l'on dit de Licornes, couché sur l'herbedu riuage, ou le retour de la marée l'auoit laissé à sec. On tient que c'est la coustume des Veaux marins de se retirer sur l'herbe,& que ces poissons, qui sont comme de grands Bœufs marins, ont cette coustume aussi. Les Sauuages se ietterent en foule dessus ce poisson, le tuerent, & mirent en pieces sa corne, ou sa dent, qu'ils vendirent sur l'heure mesme aux Danois. Ce poisson, qui est hors de defense sur la terre, est extrémement farouche dedans la mer. Il est à la Balenc,

Balend est à l'I tre elle dent, On dit nauires qu'ils se

Mai gatelles cipal fu les Dan Piloteq reconnu coste, d la couler

coulé à

dellor. I

du Groenland.

193

Balene, ce que le Rinoceros està l'Elephant. Il se bat contre elle, & la perce auec sa dent, qui luy sert de lance. On dit qu'il en a heurté des nauires auec tant de force, qu'ils se sont ouverts, & ont coulé à fonds:

Mais vn commerce de bagatelles, n'estoit pas le principal sujet qui auoit obligé
les Danois à ce voyage. Le
Pilote qui les coduisoit auoit
réconnu vne Riue sur cette
coste, dont le sable estoit de
lacouleur, de de la pesanteur
del or. Heourut en diligence
(àcette riue, & ayant remply

1

ou oit

est na-

e,& ont

ma-<del>u</del>ssi.

t en

eces u'ils

esme

qui ter-

rouà la enc,

194 son vaisseau, de ce sable, dit à ces compagnons, qu'ils estoient tous riches, & sit voile en Danemarc. Monsieur le grand Maistre de ce Royaume, qui est le chef de cette Compagnie, & qui l'auoit principalement formée, pour reconnoistre ce Pays, y faire descente, & le visiter à loisir, furchonné d'yn retour si soudain ; & le Pilore eschauffé, luy vint dire, qu'il auoit vne Montagne d'or das son vaisseau. Mais il apoità faire à vn homme qui n'est pas de legere croyance Ilife fit apporter de ce Sable, &

/l'ayant Orfevr ces Orf rer pas Monsie outré d Pilote s pour fai nulle pa d'aller er où estoit leuer l'ar en pleine yenseue! & qu'il 1 de l'vn, r lote fut c

soit, qu'

du Groenland.

lit

ils

fit

n.

CC

de

l'a-

rće,

s, y

CI à

our

ef-

u'il

dãs

itoà

eft

life

. &

195

l'ayant fait examiner par les Orfevres de Coppenhague, ces Orfevres n'en sçeurent titer pas vn petit grain d'or. Monsieur le grand Maistre, outré de ce que ce pauure Pilote s'estoit laissé dupper, pour faire voir qu'il n'y auoit nulle part, luy commanda d'aller en diligence au Sundt, où estoit son vaisseau, d'en leuer l'ancre, & de se mettre en pleine mer Baltique, pour yenseuelir sonor, & safolie, & qu'il ne fut iamais parlé de l'vn, ny de l'autre. Le Pilote fut contraint d'obeyr; & soit, qu'il creust auoir ietté

Ni

tout son bien dedans la mer, ou qu'il se veid descheu de cette haute esperance de richesse, qu'il auoit conçeuë, il est certain qu'il mourut bien-tost apres, de l'vn, ou de l'autre desplaisir. Monsieur le grand Maistre n'est pas à se repentir du commandement si prompt qu'il sit à ce Pilote car il m'a dit que l'on a trouué depuis das les minieres de Noruegue, du sable pareil à celuy de Groenland, dont ie viens de vous parler; & qu'vn Orfevre intelligent dans les mineraux,& les minieres, qui leur est arriué depuis ce teps

/là à C de tres té, à p fut po tion p tres O non pl la mai tire das fable. qui a e nouuea ge que bout de cin du vie dit

Amba

du Groenland.

197

là à Coppenhague, en a tiré de tres-bon or, & en quantité, à proportion du sable. Il fut porté à cette precipitation par l'ignorance des autres Orfevres, qui n'auroient non plus sçeu tirer de l'or, de la matiere mesme d'où il se tire dans le Perou, que de ce fable. C'est le dernier voyage qui a esté fait au Groenland nouueau; & c'est de ce voyage que fut apporté ce grand bout de corne, que le Medecin du grand Duc de Moscovie dit estre vnedent de poisson. L'hoste de Monsieur l'Ambassadeur à Coppenha-N iii

lu'vn ns les s,qui

ner,

e de

e ti-

cuë,

urut

ou de

sieur

sàsc

nent

lote

trou-

es de

reilà

nt ie

teps:

gue, qui est de cette Compagnie, nous a fait voir cette piece, qu'il estime six-mille risdalles. Les Danois auant que de partir du Groenland, auoient retenu, & attaché, deux Sauuages dans leur vais. seau, pour les mener en Danemarc. Ils les deslierent en pleine mer; & ces enragez amoureux de leur patrie, se voyanslibres, feietterent dedans la mer, pour retourner à la nage en leur pays. Il ya de l'apparence qu'ils se sont noyez en chemin, car ils en estoient trop esloignez.

Ie vous ay escrit iusques

acy, to prendi Groen nouuc Norue nouue les Da ont de le vieu ict d'IA land, bleme te des g uers, & du No lamer

dans c

que le

ipahicy, tout ce que i'ay peu apette prendre, de l'vn & del'autre rille Groenland, duvieux, & du lant nouucau. Du vieux, que les and, Noruegues ont habité; du ché, nouveau, queles Noruegues, rais. les Danois, & les Anglois, Daont descouuert en recherchat t en le vieux. Les passages du traagez iet d'Islande au vieux Groen-, sc land, ont esté vray-semblat-deblemet bouchez, par la cheurner te des glaces que les rudes hylya uers, & les vents impetueux ont du Nordest, ont chassées de s, en lamer glaciale,& amoncelées dans cette manche. Si bienues que les matelots, qui n'ont

N iii

peu tenir cette ancienne rou-/ te, ont esté contraints de suiure celle qui les a menez au cap Faruel, & au golfe Dauis; dont la riue qui respond au Leuant, est ce que l'onappelle, Nouneau Groenland. Or il est croyable que les ancies passages d'Islande en Groenland ont esté bouchez, par l'experiece qui nous fait voir que la route en a esté perduë. Et la Chronique Islandoise que ie vous ay rapportée cydessus, nous en donne vne preuue plus certaine, au chapitre de cettenauigation, où il est escrit; Quel'on trouuc

àmoi Groe Skeer Isles d cetter Ours vray-1 & fi fo leil ne elles s' de tem de fort esté fe tion q vieux ( mée au n'en a nouuc

du Groenland. à moitié chemin d'Islande en Groenland, Gondebiurne Skeer, qui sont de petites Isles de rochers, semées dans cette mer, & habitées par des Ours, où les glaces se sont vray-semblablemet arrestées, & si fort attachées, que le Soleil ne les ayant peu fondre, elles s'y font, par succession de temps, comme petrifiées; de sorte que ce chemin ayant esté fermé, la communication que l'on auoit aucc le vieux Groenland, a esté fermée aussi; d'où vient que l'on n'en a peu sçauoir depuis nouuelles quelconques, ny

u-/

iiau

is;

au

el-Or

ies

en-

611

par

oir

uċ.

uc.

oise

cy-

- ]

nc

ha-

110

où

uc/

que sont deuenus les pauures Noruegues qui l'ont habité. Il y a de l'apparence que la mesme Peste noire, qui rauageales peuples du Nord, enuironl'an 1348. & qui leur fut portée infailliblement, de Noruegue, les a deuorez comme les autres. le croyrois volontiers que Gotske Lindenau, qui tint, comme ic vous ay dit, la route du Nordest, dans son premier voyage, auoit rencontré le vieux Groenland, ou s'en estoit approché; & me persuaderois de mesme, que les deux Sauuages qu'il amena de cét en-

dro cen ueg chc tité veu. pen ceu tres fe D entr mœi rien mela mes marc

le lar

estoir

ITCS itć. e la auaenr fut , de orez rois Lin. ne ic Noroyaieux it aperois Saut endroit, estoient peut-estre descendus de ces anciens Noruegues dont nous recher chons les restes. Mais quantité de personnes qui les ont veus, & pratiquez, à Coppenhague, m'ont asseuré, que ceux-cy, non plus queles autres qui furent menez dugolfe Dauis, quoy que differens entre-eux, de langage, & de mœurs, n'auoient pourtant rien de commun pour ce méme langage, ny pour cesmémes mœurs, auec le Danemarc, & la Noruegue; & que le langage de ces Sauuages estoit si différent de celuy de

cemonde, que les Danois, & les Noruegues, n'y pouuoiet ' rien comprendre. La Chronique Danoise remarque notamment, que les trois Sauuages que le pilote Anglois amena du golfe Dauis, parloient si viste, & bredouilloient si fort, qu'ils ne prononçoient quoy que ce fust distinctement, excepté ces deux mots, Oxa indecha, dont on n'a iamais sçeu la signification. Il est certain que ce que nous appellos le vieux Groenland, n'a esté qu'vne petite partie de toute cette grande Terre septentrionale,

que ie ç'a csté dutraie les Nor tée, no dedans ceux q nouuca ont eff les riua l'auez p font p d'y met sieur le nemarc nois du

Groenl

1636.50

du Groenland.

205

que ie vous ay descrite; que ç'a esté la riue la plus proche du traiect de l'Islande, & que les Noruegues qui l'ont habitée, ne se sont pas engagez dedans la terre; non plus que ceux qui ont descouuert le nouucau Groenlad, quin'en ont effleuré que les ports, & les riuages; & comme vous l'auez peu remarquer, ne se sont presque pas hazardez d'y mettre pied à terre. Monsieur le grand Maistre de Danemarcm'a dit, que les Danois du dernier voyage du Groenland, qui fut fait en 1636. s'estansinformez par si-

iet

ro-

noau-

lois

ar-

üilro-

fust

ces

ha,

a si-

que

eux

vne

ette ale,

gnes, des Groenlandois auec lesquels ils trassquerent, s'il y auoit des hommes faits comme eux, au delà des montagnes qu'ils voyoient dedans la terre, à dix ou douze licuës de la mer; ces Sauuages leur auoient respondu par signes, & demonstrations, qu'il y auoit plus d'hommes au delà de ces montagnes, qu'il n'y auoit de cheueux dessus leurs testes; que c'estoient de grads homes, qui audient de grands arcs, & degrandes fleches, & qu'ils tuoient tous ceux qui sen approchoient. Or ces hommes, non plus que la termais of ce foil venue & tout me ie compace que nois, &

IE
à l'entr
vous fa
La pres
constar
soit cor

costédé

descou

du Groenland. 207
re, qu'ils habitent, n'ont iamais esté connus de qui que
ce soit, dont l'Histoire soit
venue à nostre connoissance;
& tout le Groeland est, comme ie vous ay desia dit, sans
comparaison plus grand, que
ce que les Noruegues, les Da-

nois, & les Anglois, en ont

descouuert.

ec

ly

n-

ta-

ns

ıës

cur

CS,

l y

elà

n'y

urs

ads

rds

8

qui

ces

er-

IE ME SVIS engagé à l'entrée de ce discours, de vous faire voir deux choses: La premiere, qu'il n'est pas constant que le Groenland soit continent auce l'Asie, du costé de la Tarrarie. La secon-

de, qu'il soit continent auec l'Amerique. Pour le premier, ie vous diray quel'on n'a sçeu encore percer les glaces de la Noua Zembla, pour sçauoir s'il y a vn passage par là, dans la mer du Leuant; & qu'il a esté inutilement tenté iusques-icy, par les matelots les plus determinez dot nous ayons ouy parler. Cettenauigation qui arebuté les meilleurs pilotes du Nord, alimité leurs courses au Spitsberg, que les Danois content entre les terres du Groenland; ou se fait la grande pesche des Balenes, & où-nos Basques, & les

% les voyag porte endro grand m'a ap de cei conte uc voi: me l'e vous fa sa lettr me vnc sa faucu Mais, faire vo

tre? I'e

bien-to

du Groenland. 209 & les Hollandois, font des voyages tous les ans. Il importe que ie vous die en cét

endroit, ce que Monsieur le grand Maistre de Danemarc

m'a appris de cette Terre, & de cette Mer. Il ne s'est pas

contenté de me le dire de vi-

ue voix, il m'a fait la grace de

me l'escrire; & i'espere de vous faire voir quelque iour

sa lettre, que ie conserue com-

me vne marque glorieuse de sa faueur, & de sa generosité.

Mais, qu'ay-je dit de vous

saire voir quelque iour sa let-

tre? l'espere que vous verrçz

bien-tost Son Excellence

O

ucc/ icr,

s de

ſçaı là,

; & enté

clots

nous naui-

neil.

imiberg,

entre

e des

ques,

& les

210

mesme; car nous venons d'apprendre qu'il est party de Coppenhague pour aller en France, Ambassadeur Extraordinaire du Roy de Dancmarc son maistre. Qu'il en est party, luy, & MADAME LA COMTESSE ELEONOR sa femme, fille du Roy de Da. nemarc, dont le merite respond à la naissance, & qui a eu le partage des Vertus Royales. C'est ce Heros, de, qui i'escriuis les rares qualitez a nostre cher amy M. Bourdelot, lors que ie luy manday ce qui se passa au pont de Brensbro, où se fit

poten Danen ces deu fire IL a fi glo Ce fu deux p Nord, Danen le, ôc le Suede. lautre tion. E digne deur, ordinai

ces deu

l'entre

du Groenland.

l'entreueuë celebre des Plenipotentiaires de Suede, & de Danemarc, pour la paix de ces deux Royaumes, que nofire ILLYSTRE AMBASSADEVR a si glorieusement acheuée. Ce fut là que se virent les deux premiers hommes du Nord, le grand Maistre de Danemarc, dont ie vous parle, & le grand Chancelier de Suede. Ils se regarderent l'vn l'autre auec fierté, & veneration. Et ç'a esté vn ouurage digne de nostre Ambassadeur, veritablement Extraordinaire, qui a fait la paix de ces deux peuples, d'auoir fait

a au

ons

y de

t cn

tra-

anc-

l cn

AME

NOR

Da.

res-

qui

ertus

, de,

uali-

M.

luy

le fit

l'amitié de ces deux grands Hommes. Ic vous parleray vneautre fois du grad Chancelier de Suede, & ce n'est pas mon dessein de faire icy le Panegyrique du grad Maistre de Danemarq. Ie me contenteray de vous dire, que quand vous autez veu cegrad Ministre, vous iugerez, & de son cœur, qui est si noble; & de son esprit, qui est si releué; & de sa mine, qui est si haute; qu'il est non seulemet capable de soustenir des Cou ronnes par ses Conseils, mais qu'il a vne Teste à porter celled'vn Empire. Adioustez à

toute quil ply.30 nitéc, que de reux, fa:con parab auoit tilhon mé Le uant, 8 en Spin son ret wob , d uemen enefit.

gréd'c

toutes ces Vertus heroiques, quil est Philosophe accomply guil mayme, ny la vanité ny la pompe, qu'il n'a que des sentimens tres-genereux, & que les douceurs de facconversation sont incomparables. Son Excellence auoit à son seruice vn Gentilhomme Espagnol, nommé Leonin, Naturaliste sçauant,& curieux,qu'il enuoya en Spiesberg pour luy dite à son retour ce qu'il en auroit woh . & connu. Voicy brieuement le rapport qu'il luy ensfit. Ce pays est au 78. degréd'eleuation, & verifable

rnais

rands

lcray

han-

n'est

e icy

Mai-

con-

que

grād

z,&

oble;

fire-

est si

emet

Cou

r cel-

tez à

mentonommé Spitsberg, à cause des montagnes aigues, qui sont comme semées, ou plantées, dessus Cesmontagnes sont composées, de grauiers, & de certaines petites pierres plattes, semblables à des petites pierres d'ardoise grise, entassées les vnes sucles autres. Elles le forment de ces petites piefres, & de ce grauier, que les vents amoncellent, où que les vapeurs esseuet. Elles croissent à veue d'œil, & les matelots en descouurent tous les ans de nouuelles. Leonin s'estant engagéaffoz auant dedans la Ter-

re, ne teder lc pay renco fur fo nesqu moin au hat gnes, vn pc auoit vn de mand auoit té la c rent,

qu'ils

là. Il

reis al

gues,

S, OU

onta-

gra-

ctites

olosia

doise

urles

oc.de

de ce

non-

curs'

vcuë

dof-

iou.

nga

Ter-

re, ne trouuaque de cette sorte de montagnes aiguës, dont le pays est tout couuert, & ne tencontra chose quelconque fur son chemin, que des Renesqui paissoiet. Il fut neant! moins estonné de voir tout au haut d'vne de ces montagnes, & à vne lieuë de la mer, vn petit mast de nauire, qui auoit vne poulie atrachée à vn de ses bouts; & ayant demandé aux matelots qu'il auoit menez, qui auoit por té là cemast; ils luy respondirent, qu'ils ne sçauoient, & qu'ils l'auoient tousiours veu là. Il est croyable que la mer

auoit passé autrefois prés de cette montagne, & que c'estoit vn reste de quelque vieux naufrage. On y trouuc des prairies, mais l'herbe y est si courte, qu'à peine la peuton apperceuoir hors de la terre, ou hors des pierres; car à proprement parler, cette terten'a point de terre, mais des petites pierres; entre lesquelles, & cette petite herbe, croist vne sorte de mousse, semblable à celle qui croist fur les arbres de nos climats, dont les Renes de ce pays-là se nourrissent, & deviennent si grasses, que Monsieur le

grand porter doigu inhab cause que le point que du s'abbai aulnes la faço confor de Vins corequ ainsi pa Soleild

sappro

chants

du Groenland.

217

grand Maistres'en est fait apporter, qui auoient quatre doiges de lard. Ce pays est inhabité, & inhabitable, à cause du froid. Car encore que le Soleil ne s'y couche point durant quatre mois, & que durant six semaines, il ne s'abbaisse que jusques à trois aulnes de l'Horison; suiuant la façon de parler Danoisc, conforme à la mesure du ciel de Virgilen C'est à dire. Encoreque la minuit (s'il faut ainsi parker) de ce païs-là; le Soleil durant fix femaines, ne s'approche, comme en fe couchant, que d'enuiron neuf à

de c'e-

que uuc y est

cutter-

ar à ter-

des uel-

be,

iste,

ats,

ent r le /

vnze degrez & demy, de l Horison. Si est-ce que le froid y est plus aigu, plus le Soleilest clair, & estincellat. La raison est, que l'air y est alorsplus subtil, & par consequent plus froid. On ne peut durer sur tout, prés de cesmontagnes qui n'ont nulle solidité, parce qu'il en sort vne vapeur si froide, que l'on est gelé pour peu que l'on y demeure. Et pour segarentir de cetterigueurillvauvencore mieux se mettreren lieu quele Soleil voye de tous costez. Il y a quantité d'Ours dans cette contrée, mais ils vestoit

font coup terre plein grim picce grand devi Copp voulo semen prome fort est quelqu affez 1 clair, 7 uers de

sont tous blancs, & beau-, de coup plus aquatiques, que ic le terrestres. On en trouue en us le pleine mer de nageants, & llat. grimpants sur de grandes y est pieces de glace Monsieur le congrand Maistre en a fait venir n ne és de de viuans, & les a noutris à tnul. Coppenhague. Quand il fort vouloit donner du diuertiselon sement à ses amis, il s'alloit on y promener sur-la mer, & faientir foit sauter ces Ours dans enco quelque endroit sabloneux, assez profond, mais assez lieu us co- clair, pour estre veus au tra-Ours uers de l'eau. Il m'a dit que ais ils d'estoit vn plaisir singulier de

voir iouer ces animauxiau fonds de la mer, duranq l'espace de deux, où trois heures; & qu'ils y auroient demeuré des iours entiers, sans incommodité, si on neles cust retirez par les cordes, & les chaines soù ils estoient attachez. La mer de Spitsberg, porte quantité de Balenes. On en prend de deux cents pieds de long, & degresseur propar tionnée à la logueur. Les me diocres sont de cent trente, & de 160. pieds. Elles n'ont point de donts!) Et quand on ounteles valles corps, on n'y troude qu'enuiron dix fou

arage del'ai & qu tc, rei Ilya Balene te herl mais d produ gnées. quesfo forte d' touten infailli quela

les Bale

engend

douze poignées de petites aragnées noires, qui naissent de l'air corropu de cette mer; & quelque peu d'herbe verte, reiettée du fonds de l'eau. Il y a de l'apparence que ces Balenes ne viuent, ny de cette herbe, ny de ces aragnées, mais de l'eau de la mer, qui produit l'herbe, & les aragnées. Cette mer est quelquesfois si couuerte de cette sorte d'insectes, qu'elle en est toute noire; & c'est vn signe infaillible pour les pécheurs, que la pesche car bonne; car les Balenes surre l'eau qui engendre cette peste. On

nau / l'ob

urcs, curé

omreti-

haihez.

orte n en

ds de

s me

a'ont

d on n n'y

Hou

prend alors de si grandes Balenes, & enfigrand nombre, que les matelots ne sçauroiet emporter toutes les graisses, qu'ilsont fait fondre, & sont contraints d'en laisser à terre, qu'ils reuiennent charger l'année d'apres. Vous noterez, Monsieur, que rien ne se poutrit, & nese corrompt, dans cette terre. Les morts qui y sont enseuelis depuis trente ans, sont encore aussi beaux, & aussientiers, qu'ils estoient lors qu'ils rendoient l'esprit. On y a basty de long. temps quelques huttes, pour font tou cuire les graisses de Balenes, al n'y es

mais e mesim comm ret bas clles fo qu'il c qu'il 1 Adire ptentri porten y deuic moin 1 scuint defroid quetem que cet du Groenland.

mais elles sont tousiours de mesme qu'elles estoient, du commencement qu'elles furet basties; & lebois de quoy elles sont faites, est aussi sain, qu'il estoit le iour mesme qu'il fut coupé de l'arbre. Adire le vray de ces pais Septentrionaux, les morts s'y portent bien, mais les viuans y deuiennent malades. Tesmoin le pauure Leonin, qui cuint de ce voyage perclus defroid, & en mourut quelque tempsapres. Les Oiseaux que cette contrée produit, ont tous oiseaux de mer, & enes; I n'y en a pas vn qui viuc

Baorc,

oiet iffes, ont

terrger

otcn nc

mpt, orts

puis aussi

u'ils ient

ong.

oour

sur la terre. Il y a quantité de canards, & beaucoup d'autres especes de volatiles, qui nous sont inconnuës. Monsieur le grand Maistre de Danemarc, n'ayant peu auoir de ces oiseaux viuans, en a fait apporter de morts à Coppenhague. Ils ressemblent du bec, & des plumes, à des perroquets; & despieds à des canards. Ceux qui prennent de ces oiseaux, asseurent qu'ils ont vn chant tres-doux, & tres agreable; & que quad ils chantent tous ensemble, il se forme de leur ramage vn concert melodieux dessus la mer.

Spits
Balen
de Iui
la my
roieni
ces, s'
le mo
pourre
me rai
plus ta
On tr
des mo
glaces,

Que tan Quantu

70. &

car il y

Les

Les matelots qui vont en é de Spitsberg, pour la pesche des l'au-Balenes, y arrivent au mois , qui de Iuillet, & en partent vers Ionla my-Aoust. Ils n'y sçau-Daroient entrer à cause des glair de ces, s'ils y arriuoient deuant a fait le mois de Iuillet, & n'en Coppourroient sortir par la mesnt du me raison, s'ils en partoient s perplus tard, que la my-Aoust. les ca-On trouue dans cette mer ent de des monceaux prodigieux de qu'ils glaces, espaisses de soixante, 1x, & 70. & quatre-vingts brasses; ad ils Qua tantum vertice ad aurars Aërias, , il se

Quantum radice ad Tartara tendunt; carily a des lieux dans cette

n con-

mer.

Les

mer, où elle est glacée depuis le fonds jusques au haut; & il s'amasse dessus ce haut, des monceaux de glace, aussi esseuez par dessus la mer, que la mer est profonde au dessous. Ces glaces sont claires, & luisantes, come du verre. Ce qui rend la nauigation de cette mer perilleuse est, qu'il y a des courants bigearres en des endroits, où les glaces se fondent en vn moment, & se prennent en mesme temps.

Ne trouuons pas estrange apres cela, si nous ne pouuos determiner rien de cortain surnostrepremiere doute, ny sostent le

resou Groei pas, co la Tar y a de glacée rencor orages ces eau routes trouuc incom scours dans ce difficul semble

seins d

puis

& il

des

aussi

que

des-

ires,

erre.

onide

qu'il

cs en

ips.

resoudre asseurément, que le Groenland soit, ou ne soit pas, continent auecl'Asie,& la Tartarie. La distance qu'il y a de nos mers, à ces mers glacées; l'incertitude de les rencontrer for duës des grads orages qui se forment dessus ces eaux; l'inexperience des routes ; les deserts que l'on y trouue; & ce qui est de plus ces se incommode, qu'il n'y a nul secours, & nulle retraitte, ,& se dans ces deserts. Toutes ces ange difficultez accumulées ensemble, s'opposent aux desuuõs rtain seins des curieux, & leur e, ny oftent les moyens de descou-

urir les veritez qu'ils recherchent. Les mesmes difficul. tez, & par consequent les mesmes incertitudes, se rencontret pour la seconde doute, aussi bien que pour la premiere; & nous ne sçaurions non plus resoudre, que le Groenland soit, ou ne soit pas, continent auec l'Amerique. C'est ce que ie pretends vous faire voir en celieu, par la Relation que ie vous ay promise du Capitaine Danois, Iean Munck, qui tenta, comme ie vous ay dit, vn passage dans le Leuant, du costé du Nordouest, entre l'Ame-

rique m'esca jet, es Relati est diu le Gro

luy for

Le presen au Cap cherch Indes (froit, tent l'Aland. Vanomm

mer, q

du Groenland.

cher-

ficul.

nt les

e ren-

dou-

a pre-

rions

ue le

e soit

meri-

tends

u, par

ous ay

e Da-

tenta,

n pas-

costé

Ame.

229

rique, & le Groenland. Ie ne m'escarteray pas de mon sujet, en vous escriuant cette Relation; car auec ce qu'elle est diuertissante, elle regarde le Groenland, & les Isles qui luy sont adiacentes,

Le Roy de Danemarc, à present regnant, commanda au Capitaine Munck, d'aller chercher vn passage pour les Indes Orientales, pat vn destroit, & vne mer, qui separent l'Amerique, du Groenland. Vn Capitaine Anglois, nommé Hotzon, auoit descouuert ce destroit, & cette mer, quelque temps aupara-

P ii

uant, pour le mesme dessein; maisil s'estoit perdu dans cette nauigation, & l'on n'a iamais sçeu comment. Il est certain que s'il eut l'audace d'Icare à voler par vne route inconnue, ses plumes se gelerent plussoft, qu'elles ne se fondirene, dans cette hardie entreprise Son aduanture eut cegy de commun aucc celle d'Icare, que ce destroit, & cette mer, porter et depuis le nont; de Destroit Hotzon, & do Mer Hotzonne. Le Capitaine Munck partit du Sundr pour ce voyage, le'10 de May 1619. auec deux Vaif feaux marc auoit. grand plus p gatte. **fuiuan** uel, en mequ lating de Bor Ainsi parce ( delà de dans v dre vn

amis.

meie v

seaux que le Roy de Danemarc luy avoit donnez. Il y auoit 48. hommes sur le plus grand vaisseau, & 16. sur le plus petit, qui estoit vne fregatte. Il arriua le 20, de Iuin suiuant, au cap, nommé Faruel, en langage Danois, comme qui diroit le cap Valé, en latin, & le cap d'Adieu, ou de Bon voyage, en François. Ainsi nommé sans doute, parce que ceux qui vont au delà de ce cap, semblent aller dans vn autre mode, & prendre vn long congé de leurs amis. Ce cap Faruelest, commeie vous ay dit, à 60 = de-

sein; s ceta ia-

l'est dace

oute e gc-

ne se

irdic

turc

aucc

roit,

puis

zon,

Le

t du

ell (

Jaif

grez d'eleuation, sur vn pays demontagnes, couvertes de neges, & de glaces. Il seroit mal-aisé de representer sa figure, à cause de ces neges, & de ces glaces, 'qui varient; & deleur blancheur, qui esblouit les yeux. Le Capitaine Munck estant à ce cap, prit laroute de l'Ouest au Nord, pour entrer dans le destroit Hotzon, & troqua quantité de glaces, qu'il euita, parce qu'il estoit en pleine mer: Il conseille ceux qui feront ce voyage, de ne s'engager pas trop en cét endroit, deuers l'Ouest, à cause des glaces, &

des co túcux que. Il huitié cette n si espai que les re fure glaçon qu'ils n uir pou dit en su sur les dy, iui chant, ardent traints

le por

dans leu

des courants, qui sont impetueux aux costes de l'Amerique. Il raconte que la nuit du huitiéme Iuillet, estant sur cette mer, il sit vn brouillard si espais, & vn si grand froid, que les cordages de son nauire furent couuerts de longs glaçons, si serrez, & si durs, qu'ils ne s'en pouuoient seruir pour leurs maneuures. Il dit en suite, que le len demain sur les trois heures apres midy, insques an Soleil couchant, il se leua vn chaud si ardent, qu'ils furent contraints dese mettre en chemise, pour ne pouuoir durer dans leurs habits.

ays,

oit

a fi-

ent

eltai-

brit

ord,

roit

arce

r: Il

t CC

pas

iers

,&1

Il entra dans le destroit, Hotzon, qu'il nomma Destroit Christian, du nom du Roy de Danemarc son maistre. Etaborda le dix-septiéme du mesmemois à vne Isle, qui est sur la coste du Groenland. Ceux qu'il enuoya pour reconnoistre cette Isle, luy rapporterent qu'ils audient veu des traces d'hommes, mais qu'ils n'auoient point trouué d'hommes. Ils rencontrerent le lendemain matin, vnetroupe de Sauuages, qui furent surpris de l'abord des Danois; & coururent en desordre eacher les armes

qu'ils mone proch lls s'a rendi salut auoiei neanti de se les Da estoier auoien Danoi tourna qu'ils g où ils ceau d'

de fleck

qu'ils portoient, derriere vn monceau de pierres, assez prochedu lieu où ils estoient. lls s'auancerent apres cela, & rendirent gracieusement le otiésalut, que les Danois leur auoient donné ; observants. neantmoins soigneusement, de se tenir tousiours entre les Danois, & l'endroit où sient estoient les armes qu'ils auoient cachées. Mais les Danois firent si bien en les tournant, & les amusant, qu'ils gagneret la mont joye, où ils trouuerent vn monbord ceau d'arcs, de carquois, & ne en

de fleches. Les Sauuages de-

roit, Dedu nai-

Me, oenpour luy

mes; point ren-

maages,

rmes

solez pour la perte qu'ils ! auoient faite, coniurerent les Danois, auec des gestes de priere, & de sousmission, de leur vouloir rendre ce qu'ils leur auoient pris. Ils faisoient entendre par ces gestes, qu'ils ne viuoient que de la chasse, que ces armes les faisoient viure, & qu'ils donneroient leurs habits pour les rauoir. Les Danois esmeus de compassion, lesseur rendirent, & les Sauuages se ietteret à leurs genoux, pour les remercier de tant de grace. La courtoisie des Danois enuers les Sauuages, ne s'arresta pas là. Ils'

despl scs, & lcurs uages rent a chang nois, l scaux; poisso té les y s'y csta ucilléd miroir & s'ent n'en fir pas mo autres

cmbrass

desplierent leursmarchandises, & leur firent present de leurs bagatelles, que les Sauuages admirerent, & receurent auecque ioye; & en eschange, donnerent aux Danois, beaucoup de sorte d'oyseaux, & des lards de diuers poissons. Vn d'eux ayant ietté les yeux sur vn Miroir, & s'y estant miré, fut si esmerucillédese voir, qu'il print le miroir, le mit dedas son sein, & s'enfuit. Mais les Danois n'en firent que rire; & ne riret pas moins, de ceque tous les autres Sauuages coururent embrasser vn de leurs cama-

ils ;

de de

i'ils

ent u'ils

ulis

t v i-

ient

oir. om-

t,&

curs

toi-

Sau-. Ils

rades, & luy firent mille ca-1 resses, comes'ils l'auoient conudelong-temps; parce qu'il auoit les cheueux noirs, qu'il estoit camus, & basané, & en vn mot, qu'il leur ressembloit. Le Capitaine Munck partit de cette Isle, le iour d'apres, qui estoit le dix-neufiéme de Iuillet; & ayant fait voile pour continuer sa route, fut contraint de relascher à cause des glaces, & de se retirer dans lemesme port; ou, quelque soin qu'il pût apportet, il ne reuidaucun Insulaire. Les Danois trouuoient des filets estendus le long de

lariu coust tres ge les con pas-vn eussen qu'il le defend deluge d'auoir cux. Lo pouuar trouua bre de I qu'il ap à dire nomma

desonn

ca-1 cōu'il u'il cn emnck our icufait oueher e reou, porılaiient g de

la riue, & y attachoient des cousteaux, des miroirs, & autres gétillesses sauuages, pour les conuier de reuenir; mais pas-vn ne reuint; soit qu'ils eussent peur des Danois, ou qu'il leur fust expressément defendu par quelque espece de Iuge, ou de Gouuerneur, d'auoir plus de comerce auec eux. Le Capitaine Munck ne pouuant trouuerd'hommes, trouua, & prit, grand nombre de Renes dedas cette Isle; qu'il appella Reinsundt, c'est à dire golfe des Renes, & nomma le port où il aborda, de son nom Munckenes. Cet-

te Isle est à 61. degré & 20. minuttes d'esseuation. Il y arbora le nom, & les armes du Roy de Danemarc son maistre; & en partit le vingtdeuxiéme de Iuillet. Mais il courut tant de risque, par les orages vehemens qui se leuerent, & lechoc des glaces qui le heurterent, qu'à peine se peut-il sauuer, le vingt huitiéme du mesme mois, entredeux Isles, où il ietta toutes sesancres, & amarra ses vaisseaux à terre, tant l'orage estoit impetueux dans le port mesme. Le retour de la marée laissoit les Danois à sec fur les

fur le veno porto cstoic de per s'ils n' grand ll y au grand se de v se desta dit en tombe au fond rent vi entom lut qu's

pes ne

du Groenland.

20.

[1 y]

mes

fon

igt-

is il

r les

cuc-

squi

ic se

hui-

ntre-

outes

vais-

rage

port

ma-

à sec

r les

241

sur les vases, & le reflus qui venoit auec rapidité, leur raportoit tant de glaces, qu'ils estoient en aussi grand danger de perir la, qu'en pleine mer; s'ils n'y eussent pour ueu auec grand soin, & grande peine. ll y auoit entre ces Isles vne grande piece de glace, espaisse de vingt deux brasses, qui se destacha des terres, & se fendit en deux; ces deux pieces tomberent des deux costez au fonds de la mer, & csmeurent vne si grande tempeste entombant, que peu s'en fallut qu'vne de leurs chalouppes ne fut engloutie des va-

O

vagues. Ils ne virent point, d'hommes dedans ces deux Isles, mais des traces, & des marques euidentes, qu'il y en auoit, ou qu'il y en auoit eu. Ils y trouuerent des mineraux, & entre autres, quantité de Talc, qu'ils ramasserent, & en remplirent quelques tonneaux. Il y auoit d'autres Isles aupres de ces deux, qui estoient apparemment habitées; mais que les Danois ne peurent aborder, parce que leurs aduenuës estoient inaccessibles, & sisauuages, qu'ils n'en auoient iamais veu de pareilles. Ces Isles sont à 62.

degre cinqu le dest pitain fc, ou da, F golfe, à cause ua en g cette I stianus Danen stumé sorte & le neufi voile v

aucc vn

&le di:

du Groenland.

243

degrez & 20. minuttes, & a cinquante lieues auant dans le destroit Christian. Le Capitaine Munck appellale golfe, ou le destroit, où il aborda, Haresunt, c'est à dire, golfe, ou destroit, des lievres; à cause des lievres qu'il trouua en grande quatité dedans cette Isle; & y arbora le Christianus quartus du Roy de Danemarc, qu'ils ont accoustumé de representer de cette sorte &. Il partit de ces Isles, le neufiéme d'Aoust, & fit voile vers l'Onest-Sudouest, aucc vn vent de Nordouest; & le dixiéme aborda la coste

Qij

int des

y en

eu. mc-

inti-

ques

tres qui

nabi-

is nc

nac-

u'ils u de

à 62.

Relation 344 du Sud du destroit Christian, qui est la coste de l'Amerique. Estant sorty de là, il trouua vne grande Isle, du costé du Nordouest, qu'il appella Sneoeuland, c'est à dire, l'Isle des neges, parce qu'elle estoit couverte de neges. Le vingtiéme d'Aoust, il print son cours de l'Ouest au Nord; Etalors, dit le Relateur, ietenois ma vraye route, sous l'esleuation de soixante-deux degrez, es vingt minuttes. Mais les brouillards estoient si grands, qu'ils ne voyoient point de terre; Quoy que, dit-il, la largeur

du de cét en Ccqu cft pla droits dedan quelle comn destro deux re nous merqu & Mo qui res tant cf ucapp tat qu

uest N

du Groenland. du destroit Christian, ne fust en cét endroit, que de seize lieuës. Cequi nous fait croirequ'il est plus large en d'autres endroits. Il entra du destroit, est à dedans la mer Hotzone, à laparce quelle il changea de nom, ienccomme il l'avoit changé au ouft, destroit; & luy en donna Ouest deux pour vn. Il appella Mac Rere nouum, la partie de cette eroumer qui regardel' Amerique, & Mare Chnistianum, celle qui regarde le Groenland, si tant est que cette coste se doiue appeller Groenland: Il tint tat qu'il pût la route de l'Ouest. Nordouest, iusques à ce

ixanet mi-

Chri-

e de

ty de

: Isle,

quil

llards ils ne

erre;

rgeur

qu'il cut atteint soixate-trois, degrez, & vingt minuttes, d'esseuation; où les glaces l'arresterent, & l'obligeret d'hy, uerner à la coste de Groenland, à vn Port qu'il nomma, Munckenes Vinterhauen, c'est à dire, le port d'Hyuer de Munck; & appella toute la cottée, Nouveau Danemarc. Il ne remarque point dans sa Relation, quantité delieux, par lesquels il passa en arriuant à ce port, parcequ'ildit en auoir fait vne carte, à laquelle il renuoye le Lecteur. Il ne fait mention que de deux Isses de la mer Chri-

flian Sœur. sider: nouu xes of ccux destro plusq du de rants qui s l'autr reflus Occa les gl espais telle 1

**feaux** 

du Groenland. stiane, qu'il nomme les Isles Sœurs; & d'vne autre plus cosiderable, qui est vers la mer nouuelle, qu'il appelle Dixes oeuland. Il donne aduis à ceux qui nauigeront dans le destroit Christian, de tenir le plus qu'ils pourront le milieu du destroit, à cause des courants rapides, & contraires, qui se trouuent à l'vne, & l'autre, de ses costes, par les reflus opposez des deux mers, Oceane, & Christiane, dont les glaces extraordinairemet espaisses, s'entreheurtet auec telle roideur, que les vaisseaux qui se trouuent entre-

-trois,

attes,

slar

d'hy,

ocn-

nma,

, c'est

er de

ite la

marc.

ans sa

ieux,

arri-

ildit

à la-

teur.

ue de

Chri-

Qiiij

deux, y sont brisez irremissi-, blement. Il dit que le reslus de la mer Christiane est reglé, de cinq, en cinq heures; & que ses marées suiuet le cours, de la Lune.

Le Capitaine Munckarriua le septiéme de Septébre, à
Munckenes Vinterhauen; où
il se resit, luy, & ses gens. Il
retira quelques iours apres
ses vaisseaux, & les mit à couuert du choc des glaces, dedans vn port proche du premier, où il les repara le mieux
qu'il pût. Ses compagnons
pourueurent sur toutes choses, à se bien hutter, pour se

gare & d furp bou n'est mois lamo d'end Mun ce me chalo cette vogu vne li cause chaie uer de

prit v

du Groenland.

249

garentir du mauuais temps, & de l'Hyuer qui les auoit surpris. Ce port faisoit l'emboucheure d'vneRiuiere, qui n'estoit pas encore glacée au mois d'Octobre, quoy que lamer fust prise en beaucoup d'endroits. Le Capitaine Munck rapporte, quele 7. de ce mois, il monta sur vne chaloupe pour reconnoistre cette riuiere, & qu'il ne pût voguer dedans, qu'enuiron vne lieuë & demie, en haut, à cause des cailloux qui la bouchoient. N'ayant peu trouuer de passage par la riuiere, il prit vn party de ses soldats,

issidus glé,

; &

arri.

e, à ;où

s. Il pres

ou-

depre-

cux

ons ho-

rse

& matclots, & marcha trois, ou quatrelieuës en auant dedans la terre, pour chercher des hommes; mais il ne rencontra qui que se fut. Reuenant par vn autre chemin, il trouua vne pierre esleuée, &' assez large, sur laquelle estoit peinte vne Image, qui representoit le Diable, auec ses griffes,& sescornes. Il y auoit aupres de cette pierre, vne place quarée, de huit pieds en tout sens, close de pierres plus petites. Il remarqua à l'vn des costez de ce quarré, vne Môtjoye de petits cailloux plats, & de la mousse d'arbre, mév léc repl tcl, fur ( bon Mai Mur son renc d'enc tels, dessi &qu croit des t coni

tans

du Groenland. 251

lée parmy. Il y auoit de l'autre costé du quarré, vne pierreplate, mise en forme d'Autel, sur deux autres pierres; & sur cét autel, trois petits charbons, croisez l'vnsur l'autre. Mais quoy que le Capitaine Munck ne vid personne sur son chemin, si est-ce qu'il rencontroit en beaucoup d'endroits de semblables Autels, auec des charbons posez dessus, comme les precedets; &que par tout où ilrenconcroit de ces autels, il trouuoit des traces d'hommes; d'où il coniecturoit, que les habitans de cette contrées assem-

ois, de-

cher rencuc-

n, il :, &'

stoit eprcc les

uoit epla.

s en plus

n des lõt-

lats,

mé.

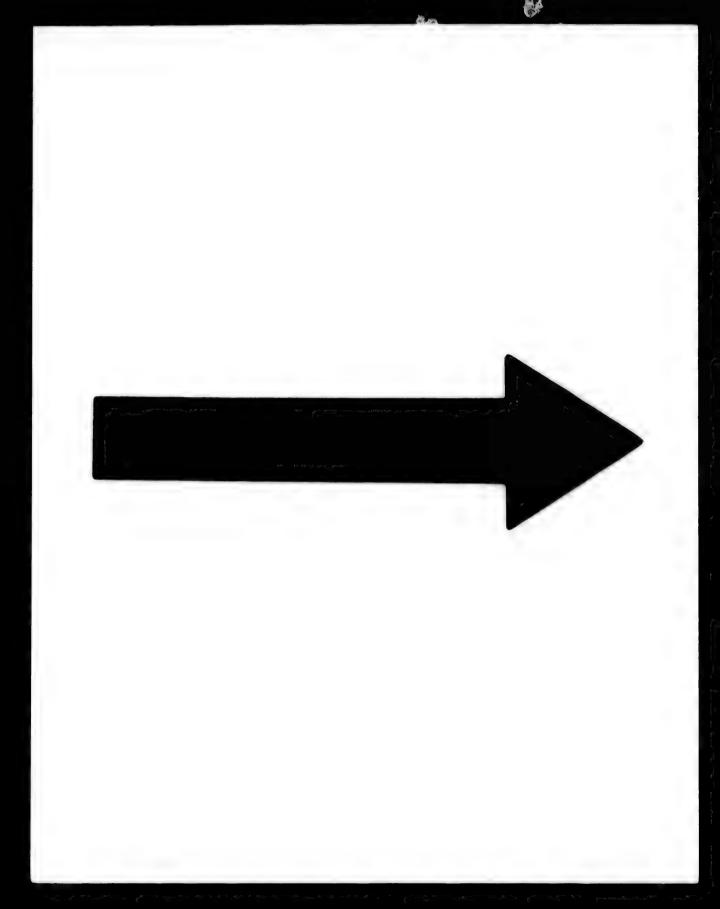

MI.25 MI.4 MI.8 120

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



STATE OF THE STATE

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503





bloient à ces autels, pour sacrifier; & qu'ils sacrifioient au Feu, ou auce du feu. Il voyoit de plus, que par tout oû il y auoit de ces traces d'hommes, il y auoit des os rongez, & coniecturoit de là aussi, que c'estoient, peutestre, les restes des bestes sacrifiées, que les Sauuages auoient mangées, à leur façon, c'està dire, cruës & déchirées, comme les chiens les deschirent, auecles pattes, & les dents. Il remarquoit en passant au trauers des bois, quantité d'arbres coupez, auec des instruments de fer,

cela cmr bois plus ce q bita des auoi endr mesr pcau cerfs de ve **feruy** 

tcs. L

feste

comi

& d'acier. Il trouuoit outre Sa- 1 cela, des chiens bridez, ou ent emmuzclez, quec des liens de . 11 bois. Et cequi le confirmoit out plus que tout, dans la croyanaccs ce que ce pays auoit ses ha-SOS bitans, estoit, qu'il voyoit delà des marques des Tentes qui cutauoient esté dressées en diuers s faendroits, & trouuoit aux ages mesmes lieux, des pieces de r fapeaux d'Ours, de Loups, de décerfs, de chevres, de chiens, & sles de veaux marins, qui auoient 1s, & seruy de conuerture à ces Teen tes. L'apparence estant mani-015, feste, que ces peuples viuoiet CZ ; comme les Scythes, & camfer,

poient à la façon des Lappes.

Les Danois huttez, & establis, dans leur quartier d'Hyuer, firent grande prouision de bois, pour se chauffer, & de venaison, pour se nourrir. Le Capitaine Munck tua le premier de sa main, vn Ours blanc, queluy & ses compagnons mangerent, & dit expres, qu'ils s'en trouuerent bien. Ils tuërent quantité de lievres, de perdrix, & d'autres oyseaux, qu'il ne nomme pas, mais qu'il dit estre fort communs en Notuegue. Il ditaussi qu'ils prindrent quatre Renards noirs, & quelques que Nore

aux [ au Ci ses q comm Dane que le uemb distin le ciel me ter contré parut stints,

uant; &

que l'on donne par tout le Nord, aux Martres sobelines.

Ce qui donna à penser aux Danois fut, qu'ils virent au Ciel de ce pays-là, des choses qui ne se voyoient pas si communément au Ciel de Danemarc. La Relation dit, que le vingt-septiéme de Nouembre, il parut trois Soleils distinctemet formez dedans le ciel, & remarque en mesme temps, que l'air de cette contrée est fort grossier. Il en parut deux, non moins distints, le 24. de Ianuier suiuant; & le 10. de Decembre

ion , & rir.

es.

sta-

Ty-

a le Jurs

pa-

rent é de

l'aunme

fort e. Il

qua·

ucl-

entre-deux, qui est le 20. se-1 lon nostrestyle, sur les huit heures du soir, il se fit vne Eclypsede Lune. Et la mesme nuit, la Lune fut enuironnée, deux heures durant, d'vn Cercle fort clair, dans lequel parut vnc Croix, qui coupoit la Luneen quatre. Ce Meteore sembla estre l'annoncia. teur des maux que ces Danois deuoient souffrir, & de leur perte presque totale, come vous allez entendre.

L'Hyuer deuint si rude, & si aspre, qu'il se trouuoit des glaces espaisses de 300. & de 360. picds. Len

bieres,

bic aux pur for fon froi ceau toni les v

coup les fa Lcs v

glac

cuiu auoit

fe tre romp

/où l'a

du Groenland.

257

bieres, & les vins, iusques aux vins d'Espagne les plus purs, & à l'eau de vie la plus forte, se gelerent du haut au fonds de leurs vaisseaux. Le froid qui rompoit les cerceaux, & faisoit creuet les tonnes, laissoit les bieres, & les vins, en consistence de glace si dure, qu'il les falloit couper aucc des haches, pour les faire fondre, & les boire. Les vaisseaux d'estain, & de cuiure, où par mesgarde on auoit le soir oublié de l'eau, se trouvoient le lendemain rompus, & cassez, à l'endroit noù l'eau s'estoit glacée. Cet-

R

.fe-1 huit vnc

nesron-

d'vn quel apoit

eteoncia ·

Da-

e, cō·

rude, rou-

es de

. Les

te aspre saison, qui n'espargnoit paslesmetaux,n'espargnoit pas les hommes. Les pauures Danois tomberent malades, & la maladie augmenta parmy eux, auec le froid. Vn flus de ventre les prenoit, & ne les quittoit point, qu'il ne les cût emportez. Ils mouroient les vns apres les autres, & si dru, qu'à l'entrée du mois de Mars, leur Capitaine fut contraint de faire la garde de sa hutte. Cette maladie s'aigrit, aulieu de s'adoucir, à la venue du Printemps. Elle esbransla les ders des malades, & vicera le des

dan qu'i que l'cau dern de M gnite s'adi des c parti bloit tout, lls de deuen &dei: par to

on les

descri

, leur nt de .Cet eu de Prinders

ar-1

ar-

Les

cnt

2U -

ec le

e les

ttoit

por-

vns

,qu'à

le deal

du Groenland. dans de leurs bouches: si bien qu'ils ne pouvoient manger que du pain, trempé dans de l'eau fonduë. Elle attaqua les derniers mouras, vers le mois de May, quec tant de malignité, qu'à tous ces maux, il s'adioustoit vn flus de sang,& des douleurs si grandes aux parties nerueuses, qu'il sembloit que l'on les piquast par tout, de pointes de couteaux. lls dessechoient à veue d'œil, deuenoient perclus, de bras, & de iambes; liuides; & noirs, par tout le corps, comme si on les cut rouez de coups. La description de cette maladie

est proprement ce que l'on appelle le Scorbut, connu, & frequet, dans toutes les mers du Septentrion. Ceux qui mouroient ne pouuoiet estre enseuelis, parce qu'il ne se trouvoit personne qui eust la force de les porter en terre. Le pain faillit aux malades qui estoient restez. Ils furent contraints de fouiller dedas la nege, où ils trouuerent yne espece de Franboises, qui les soustenoient, & les nourrissoient, en quelque façon. Ils les mangeoient en mesme temps qu'ils les cueilloient, & n'en pouuoient faire pro-

uis feri peu La ziér iour pluc moi quar men qui n rant mou dre,

Ilsvi

deso

'des c

l'on uision, parce qu'elles se conseruoient fraiches sous la ne-1,80 ners ge, & se sestrissoient, pour qui peu qu'elles fussent dehors. La Relation marque le douestre e sc ziéme d'Avril, comme vn uffla iour considerable, en ce qu'il crrc. plut, & qu'il y auoit sept lades mois qu'il n'auoit plu en ces irent quartiers. Le Printemps radedās mena mille fortes d'Oiseaux, tyne qui n'auoient point paru durant l'Hyuer; & ces malades ui les arrismourans n'en pouuoiet prenn. Ils dre, à cause de leur debilité. esme Ils viret, enuiron la my-May, des oyes sauuages, des cignes, pient, 'des canards, & vn nombre pro

infiny de pétits oyseaux huppez; des hirondelles, des perdrix, & des beccasses; des corbeaux, des faucons, & desai. gles. Le Capitaine Munck tomba malade à la fin, comme les autres, le quatriéme de Iuin; & demeura dedans sa hutte accablé de douleurs, quatreiours entiers, sans sortir, & sansmanger. Il seresolut à la mort, & fit son Testament, par lequel il prioit les Passans de le vouloir enseuelir, & de faire tenir le Iournal qu'il auoit fait de son voyage, au Roy de Danemarc son maistre. Les quatre iours pas-

fcz, ce, voi ou v deu auo ures de v bou nere rcuir cour refo nesç uiscr de m

uere

trere

auppercoresai. inck omne de ns sa urs, ssorresocstait les seueurnal Oyac son s pal-

sez, il se sentit vn peu de force, & sortit de sa hutte, pour voir ses compagnons, morts, ou viuans. Il n'en trouua que deux de viuans, de-64. qu'il auoit menez. Ces deux pauures Matelots, rauis de ioye de voir leur Capitaine debout, allerent à luy, & le menerent deuant leur feu, où il reuint vo peu à soy. Ils s'encouragerent l'vn l'autre, & se resolurent de viure; mais ils ne sçauoient de quoy. Ils s'auiserent de gratter la nege, & de mager l'herbe qu'ils trous ucrent dessous. Ils rencons trerent heureusement de cer

R iiij

taines Racines, qui les nourrirent, & les conforterent de tellesorte, qu'ils fur et refaits en peu de iours. La glace commença de se rompre en ec temps-là, qui estoit le dixhuitième de Iuin, & ils pescherent des plyes, des truittes,& des saulmons. Leur pes che, & leur chasse, acheuerent de les fortific t, & le cœur qu'ils reprirent, le v fit resoudre de tenter s'ils pourroient, en l'estat où ils e toient, repasser par tant de mers, & de perils, pour arriuer en Danemarc. Il commença enuiron cetemps là de faire vn peu de

char fort Mo uoie gare Nau dans de It ce p qu'il **scaux** que l pella ckes b oule

trouu

couu

chaud, & de pluye; d'où il sortit vne telle quantité de Moucherons, qu'ils ne sçauoient où se mettre, pour se garentir de leur importunité. Ils laisserent leur grand Nauire, & s'embarquerent dans leur Fregate, le seiziéme de Juillet. Ils firent voile de ce port, où ie vous ay dit qu'ils auoient mis leurs Vaisseaux à couvert des glaces; que le Capitaine Munck appella deson nom, lens Munckes bay, c'est à dire, la baye, oule port de Iean Munck. Il trouua la mer Christiane couverte de glaçons flotants,

de its

mec

pest

euc-

ou-

re-

ne-

ı,de:

où il perdit sa chaloupe, & / eut bien de la peine à desgager son vaisseau mesme, car legouuernail se rompit, & en attendat qu'il fust refait, il attacha sõ vaisseau à vn rocher deglace, qui suiuoit le courant de la mer. Il fut deliuré de cette glace, qui se sondit, & retrouua sa chaloupe, dix! iours après l'auoir perduë. Mais il ne demeura pas longtemps en cét estat; carla mer redeuint glacée, se fodit bientost apres 5 & varia tout vn temps de cette sorte jà se glacer, & se fondre, d'vn iour à l'autre. Il passa à la fin le de-

Ar cap ľC le ďv laq luy esto con mai la n gue & l: dans

tout

la r'a

lasch

&lc

, & 7 lgacar k en ilatcher couliuré ndit, dix' rduë. ongmer bient vn glapur à e destroit Christian, reuint au cap Faruel, & rentra dans l'Ocean; où il fut acceuilly, le troisième de Septembre, d'vnegrande Tempeste, dans laquelle il faillit de perir; car luy & ses deux matelots estoient si las, qu'ils furent contraints d'abandonnet les maneuures, & de se rendre à la mercy de l'orage. La vergue de leur voile se rompit, & la voile fut renuersée dedans la mer, d'où ils eurent toutes les peines du monde à la r'auoir. La tempeste se relascha pour quelques iours, & leur donna le temps d'arri-

uer le 21. de Septembre, à vn port de Noruegue, où ils estoient ancrez auec vn seul bout d'ancre qui leur estoit resté; & croyoient estre au dessus de tout. Mais l'orage les alla affaillir ce iour mesme dedans ce port, auec tant de furie, qu'ils ne furent iamais en si grand danger de se perdre. Ils se sauuerent par bon-heur, où les autres perissent, & trouuerent vn couuert entre des rochers; d'où ils gagnerent la terre, se refirent, & quelque iours apres arriverent en Danemarc, das leur fregate. Le Capitaine Mu vo qui

cstre Cap rect stre ques apre furle faits

gnoi

choi

trou

Cheo

Munck rendit compte de son voyage au Roy son maistre, qui le receut, comme l'on reçoit vne personne que l'on a creu perduë.

Il sembloit que ce deust estre la sin des mal-heurs de ce Capitaine; mais son auanture reest bigearre, & merite d'estre seuë. Il demeura quelques années en Danemarc, où apresauoir long-temps resué sur les manquemes qu'il auoit saits dans son voyage, par l'ignorance des lieux—& des choses; & sur la possibilité de trouver le passage qu'il chercheoit, pour le Leuant; l'entende cheoit, pour le Leuant; l'entende cheoit pour le leuant pou

vn

ils

toit

au

age

tant

t ia-

r de

par

pc-

cou-

doù

refipres

das

ainc

uiele prit derefaire ce mesme voyage. Et nelepouuant entreprendre seul, il engagea dans ce party, des Gentilshomes de marque, & des Bourgeois qualifiez de Dancmarc; qui formerent vne Compagnie notable : & equippe rent deux Vaisseaux, pour ce long cours, sous la conduite de ce Capitaine. Il auoit pourueu à tous des inconucniens, & à tous les desordres, qui luy estoient suruesius au premier voyage, & il estoit comme sur le point de s'embasquer pour le second lors quele Roy de Danemare luy

der par tre. pag auo con ner men & 1 bou ston dece ouil

de de

leque

by fai

demanda le iour de son deme part, & de discours à vn aucntre, luy reprocha que l'equigca page qu'il luy auoit donné, hõauoit pery par sa mauuaise urconduite; à quoy le Capitaiarc3 ne respondit vn peu brusquepament see qui fascha le Roy, pe -& l'obligea de le pousser du t ce bout de son baston, dans l'eduistomac. Le Capitaine outré uoit de cét affront, se retira chez HIC: luy, & se mit dedans son lict, lics, ou il mourut dix ioursapres, sau de desplaisir, & de faim. Roit cmlors

luy

Reuenant au sujet, pour lequel principalemet ie vous by fait cette logue narration; 27.2

il resulte de ce que ie vous ay / escrit, qu'il y a vn long, & largedestroit, & vne vaste mer au bout, entre l'Amerique, & le Groenland; & que ne sçachans pasou aboutit cette mer, nous ne sçaurions luger, si le Groenland est continent aucc l'Amerique, ou non. L'apparece est que non, comme ie vous ay desia dit, puis que le Capitaine Munck a creu, qu'il y auoit vn passagedas cette mer, pourle Leuant; & qu'il le persuada à quantité de personnes qualifiées de Danemarci, qui auoiet fait Compagnic pour

le vr

lu

plo il a

hal

VCI a (

hat est

pre vne

figu An du Groenland. 273 le tenter, & le sçauoir au

vray.

le descouure en mesme temps le mesconte de celuy qui a fait des Dissertations sur l'origine des peuples de l'Amerique; lesquels il a fait venir de Groenland, & a voulu que les premiers habitans de Groenland soiet venus de Noruegue. D'où il a conclu que les premiers habitans de l'Amerique ont esté Noruegues. Et nous l'a pretendu faire accroire, par vne certaine affinité qu'il s'est figurée, de quelques mots Americains, qui finissent en

S

is ay

mer que,

cette

inent

non.

com-

nck a passa-

e Le-

ada à

quaqui

pour

e ten-

lan, auec le, land, des Alemans, des Lombards, & des Noruegues, & par le rapport des mœurs, qu'il dit estre, entre les Americains, & les Noruegues, qu'il prend pour les Alemans de Tacite. Vous iugerez, Monsieur, par la suite, & le raisonnement, de tout mon discours, que cét Autheur s'est mesconté en toutes façons.

Premierement, en ce que les Noruegues n'ont pas esté les premiers habitans du Groenland, comme il appert par les Relations, & les demonstrations, que ie vous

en a mit anti loin des aux croi gina bug,

ou p le Gr auec paffag n'a p

melm

venu

du Groenland.

enay faites; Et que M. Votmius, tres-sçauant dans les
antiquitez du Nord; bien
loin de rapporter l'origine
des peuples de l'Amerique;
aux peuples de Grochland;
croit que les Sklegringres, originaires habitans du Vestrebug, de Grochland, estoient
venus de l'Amerique.

Secondement, il s'est trompé, en cequ'il y a peu, ou point d'apparence, que le Groenland-soit continent auec l'Amerique, & que le passage de l'vn; à l'autre, n'a pas esté si connu, ny mesme si possible à qu'il se

Si

des

les

our ous fui-

, de

cét en

que esté <del>d</del>u

ap.

lcs ous

l'aurois en cét endroit ync belle occasion d'insister sur les autres mescontes du Dissertateur, de luy rendre ses paroles, & de le renuoyer au

Groenland, pour aller en

Amerique,

fi

ic le

n de

g V fa vous nulle y de land, ic s'il yent ic,& yent ar lc er en,

busé

tync er fur a Dif re ses er au

pays des Visions, & des Songes. Mais puis qu'il dort son dernier sommeil, laissons-le dormir en repos, & finissons ce discours pour nostre commune satisfaction. le fais conscience d'interrompre le cours de ces Compositions si doctes, & si elegantes, que vous nous donnez tous les iours à pleines mains, par la lecture d'vn Escrit qui n'est, ny de la touche, ny du prix de vos excellents Ouurages; & quelque bonté que vous ayez pour moy, ie ne fais nulle doute que vous ne soyez aussi content d'auoir acheué de lire cette Lettre, que ie suis ayse d'auoir acheué de l'escrire, & de vous dire

MONSIEVR, que ie suis

De la Haye le 18. luin 1646.

> Vostre tres-humble, & tres-affectionné seruiteur

Ge Ma nof Pre

tres

Part A v Pari firer land

cessa

blem

ce s

vend

ftre c

सम्बद्धाः स

## Prinilege du Roy.

OVYS par la grace de Dieu, Roy de France & de Nauarre: A nos amez & feaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement. Maistres des Requestes ordinaires de nostre Hostel, Baillifs, Seneschaux, Preuosts, leurs Lieutenans, & tous autres nos Iusticiers & Officiers qu'il appartiendra, Salut. Nostre bien amé AVGVSTIN COVRBE' Libraire à Paris; Nous a fait remonstrer qu'il defireroit imprimer, la Relation de Groenland, s'il avoit sur ce nos Lettres necessaires, lesquelles il nous a tres humblement suppliez de luy accorder. A CBS CAYSES, Nous auons permis & permettons à l'Exposant; d'imprimer, vendre & debiter, en tous lieux de nostre obeyssance ledit Liure, en telles

e ie

ble, onné

marges, en tels caracteres & autant de fois qu'il voudra, durant l'espace de cinquis, entiers & accomplis, à compterdu iour qu'il sera acheué d'imprimer pour la premiere fois : Etfaisons tres-expresses defenses à toutes autres personnes, de quelle qualité & codition qu'elles soient de l'imprimer, faire imprimer, vendre ny distribuer en aucun endroit de nostre Royaume, durant ledittemps; sous pretexte d'augmentation, correction & changement de tiltre ou autrement, en quelque sorte & maniere que ce soit, à peine de quinze cens liures d'amendes, payables sans deport, par chacun des contreuenans, & applicables vn tiers à Nous, vn tiers à l'Hostel-Dieu de Paris, & l'autre à l'Exposant; de confiscation d'exemplaires contrefaits, & de tous despens, dommages & interests: A condition qu'il en sera mis deux exemplaires dudit Liure en nostre Bibliotheque publique, & vn en celle de nostre tres-cher & feal le sieur Seguier Cheualier,

ni que pa au foi me coi ure elle gni

aux

ľvn

lers

Mai

Ser

lex

ploi

tre

plaif

appo

iudid

Cha

antde ace de à comimprifailons s autres odition. faire imn aucun urant leigmentament de que sorte peine de es, payades convn tiers à ieu de Pae confiscaaits, & de interests: mis deux nostre Bien celle de ur Seguier Cheualier,

Cheualier, Chancelier de France, auant que de l'exposer en vente, à peine de nullité des presentes: Du contenu desquelles Nous vous mandons que vous fassiez jouyr pleinement & paisiblement l'Exposant, & ceux qui auront droict d'iceluy, sans qu'il luy soit fait aucun trouble ny empeschement: Voulons aussi qu'en mettant au commencement ou à la fin dudit Liure, vn bref Extrait des presentes, elles soient tenuës pour deuëment significes, & que foy y soit adioustée, & aux copies d'icelles, Collationnées par I'vn de nos amez & feaux, Conseillers & Secretaires, comme à l'original. Mandons aussi au premier Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l'execution des presentes, tous exploits necessaires, sans demander autre permission; CAR tel est nostre plaisir, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, & sans preiudice d'icelles: Clameur de Haro, Chartre Normande, & autres Letcres à ce contraires. DONNE' à Paris le dix huitième iour de Mars, l'An de grace mil six cens quarantesept. Et de nostre Regne le quatrième. Signé par le Roy en son Conseil, CONRART.

Acheué d'imprimer pour la premiere fois le dernier sour d'Avril 1647.

Les Exemplaires ont esté fournis.

Lelivae agrantier.

aétienne nicolaa

prosper prierrost

NNE de Mars, quarante-uatriéme. Conseil, a premie-il 1647. fournis. PCFE